# Supplément Radio-Télévision



OUARANTE-HUITIÈME ANNÉE - № 14546 - 6 F

DIMANCHE 3 - LUNDI 4 NOVEMBRE 1991

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

Après la clôture de la conférence plénière à Madrid

# Le conflit sur le lieu des pourparlers bilatéraux L'Argentine libéralise entrave le processus de paix au Proche-Orient

Manifestation islamiste en Algérie

Lire l'article de GEORGES MARION, page 5

CBON! VOUS VOTEZ OU NON ?

## Comme prévu...

AVANT même que le rideau ne retombe, vendredi 1" novembre, sur le spectacle de Madrid, la vraie négociation israélo-arabe a commencé en coulisses. Comme prévu, elle s'annonce longue et rude. Comme prévu, elle achoppe d'emblée sur une question préalable: où se ráunir à nouveau pour angager des discussions bilatérales? A Madrid, selon le souhait des Arabes, ou au proche Orient comme le Proche-Orient, comme le demande Israël?

Ce conflit de procédure, h ment politique, touche au fond du problème : quelle paix veut-on de part et d'autre, et à quel prix? L'Etat juif attend de l'ennemi un premier geste, en témoignage de sa sincérité. Le céder d'entrée de jeu sans contrepartie. Il n'est pas prêt, à ce stade, à envoyer des négociateurs en terre d'Israēi. Ainsi M. James Baker affronte-t-il sa première épreuve de l'∢ après-

**T**OUT cela, au fond, n'est pas pour surprendre. Arabes et israéliens n'ont aucune raison - ni aucune inten-tion - de se faire le moindre cadeau du jour au lendémain. L'e ambiguité constructive », chère à l'administration Bush, a permis pendant trois jours de réunir d'intraitables adversaires autour d'une même table. Quelle que soit la suite, cela restera une performance historique. Mais la méthode de MM. Bush et Baker a sans doute ses

Légitimement soucieux de n'imposer aucune solution, les Etats-Unis s'emploient à favoriser l'inévitable face-à-face d'où sortira, à terme, l'indispensable tion durable. Mais, laissés à eux-mêmes, les ennemis risquent de trop s'abandonner à leurs vieux griefs, comme ce fut le cas ven-dredi lorsque la Syrie et Israel se livrèrent à des attaques mutuelles d'un autre âge. Décu plus que surpris, M. Baker a fait la leçon -- et presque la morale -aux intéressés en les priant de se montrer désormais à la hauteur de leurs responsabilités.

il n'est pas facile pour l'Amérique d'être un «cata-lyseur». Il lui faudra maintenir . n'est pas facile pour - plus ou moins discrètement une pression permanente sur les parties en conflit. Telle est bien son intention, de l'aveu même de M. Baker. Ce demier ne manquera pas de faire valoir aux deux camps le vif déplaisir qu'ils susciteraient à Washington s'ils s'enfermaient dès maintenant s entermaient des maintenant dans leur intransigeance, au ris-que de torpiller la négociation. Les Palestiniens – qui savent que le temps travaille contre leur

cause - seront sans doute les plus attentifs aux arguments américains. Madrid a consacré laur légitimité et fait d'aux partenaires à part entière. lucides et réalistes, ils envisagent désormals une autonomie pour les territoires occupés, selon la formule intérimaire esquissée à Camp David, rendant ainsi possible l'ébauche d'un compromis avec la droite israélienne. Cet espoir justifie, à lui seul, tous les efforts qui aboutirent à la conférence de



L'incertitude planait toujours, samedi 2 voisins - ce que refusent l'ensemble des Orient, alternativement chez lui et chez ses même pas d'accord sur ce point.

novembre, sur la seconde phase du proces- Arabes, - Israel a accepté que la première sus de paix, les négociations bilatérales, qui séance ait lieu dans la capitale espagnole. devalent s'ouvrir dans un premier temps, Palestiniens et Jordaniens étaient aussi dispodimanche, à Madrid, entre les délégations sés à entamer la discussion sans attendre une israélienne et arabes. Tout en proposant que entente sur la localisation des autres réunions, ces pourpariers se poursuivent au Proche- mais les Syriens ont fait savoir qu'il π'y avait

## Les notes du professeur Baker

MADRID

de nos envoyés spéciaux Le rideau est tombé sur le premier acte, mais on ne sait toujours pas où et comment se déroulera le second. Les acteurs de la conférence de paix de Madrid ont joue chacun leur rôle, sans sortir d'un registre connu, même si Israéliens et Syriens ont forcé la note en séance de clôture, la dernière, il est vrai, devant tant de caméras. Metteur en scène de ce spectacle sans «bonne» surprise, le secrétaire d'Etat américain, M. James Baker, a, dans un brillant épilogue rédigé par ses

Pouvoirs spéciaux

Le congrès des députés

de Russie kui a accordé les

moyens de lancer son pro-

gramme radical de réformes.

HEURES LOCALES

Bretagne: le sursaut

d'une presqu'île

Nous poursuivons notre tour

de France des régions par un voyage en Bretagne. La région a su bénéficier des largesses de l'Etat dans les années 60. Mais la

construction de l'Europe

Lire pages 10 et 11 l'enquête de FRANÇOIS GROSRICHARD

Lire également

pages 9 et 12

Nancy malade de son

urbanisme = Le « jardin

«Le grand jury RTL-le Monde»

Mgr Joseph Duval invité

Le sommaire complet se trouve page 19

secret » d'Hassan II.

dimanche, a 18 h 30.

menace l'Ouest.

page 5

à M. Eltsine

«Un début, un bon et historique début (...) mais un début seulement et ce n'est pas assez», a-t-il dit à ses interlocuteurs ministreschefs de délégation, avant de les tancer: « Ne permettez pas que ce début n'aboutisse pas. » A la tribune, il a distribué bonnes et mauvaises notes sur un ton de professeur s'adressant à une classe agitée. Dans les annales de l'histoire diplomatique, la démarche doit avoir peu de précédents. « Vous avez trouvé des arrangements sur les méthodes et les objectifs de ces négociations. Vous vous êtes mis d'accord sur des soins, tiré la conclusion de ces bases de référence (les résolutions

242 et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU), qui sont équitables; vous avez lancé un processus de negociations qui peut reussir. Mais votre refus de prendre des mesures de confiance a été décevant, et vous avez échoué à répondre convenablement aux dimensions maines du conflit», leur a-t-il dit, ajoutant : «Les formules, les bases de référence, les négociations ne suffisent pas. N'attendez pas

FRANÇOISE CHIPAUX PATRICE CLAUDE et ALAIN FRACHON

Lire la suite et mos informations page 3 | mercialisation de produits de base, comme la viande, les grains

Déréglementation et réduction des dépenses publiques

# son économie

Le président argentin, M. Carlos Menem, a lancé un plan de déréglementation de l'économie, qui élimine les principaux mécanismes de contrôle de l'Etat mis en place depuis 1930. Ce pas en avant vers le libre marché s'accompagne de nouvelles règles salariales, qui réduisent le pouvoir des syndicats. Ces mesures répondent aux exigences du Fonds monétaire international. Elles vont à contre-courant de la tradition nationale comme des acquis sociaux du péronisme.

## Le glas du péronisme

de notre correspondante M. Carlos Menem a qualifié d' «historiques et de projondément révolutionnaires» les mesures annoncées jeudi 30 octobre à Buenos-Aires, au cours d'un dis-cours télévisé. Fort de ses derniers succès électoraux (le Monde du 30 octobre), c'est par décret présidentiel et sans consulter le Parlement que le gouvernement péroniste a étendu la loi de l'offre et de la demande à tous les niveaux de l'activité économique. Les organismes de régulation de la production et de la commercialisation de produits de

et le sucre, sont supprimés. Les prix et les lieux de vente des médicaments sont libres. Les horaires dans les commerces et les ports ne sont plus réglemen-tés. Parallèlement à la réforme de l'Etat et à la nouvelle vague de privatisations en cours, le gouver-nement espère ainsi réduire les dépenses publiques et améliorer les recettes fiscales

Ces objectifs répondent aux exigences fixées par le Fonds monétaire international (FMI) et constituent la principale préoccupation du ministre de l'économie, M. Domingo Cavallo.

> CHRISTINE LEGRAND Lire la suite page 17

# Zambie : la fin d'un règne

Chassé par les électeurs, le président Kenneth Kaunda abandonne le pouvoir, qu'il détenait depuis vingt-sept ans

por Jean-Claude Pomonti en mesurant mieux, au fil des 1943, d'abord comme instituteur,

« Gentil géant » de l'Afrique australe - un surnom que lui valurent sa haute taille et une apparente bonhomie. - Kenneth Kaunda aura consacré une bonne partie de son existence à la quête laborieuse et souvent neth Kaunda est le huitième malencontreuse d'un modus enfant d'un pasteur malawite vivendi avec le « pouvoir pâle » presbytérien envoyé dans cette installé au sud du Zambèze. Le région en 1904. L'Inattendu - tel verbe généreux et souvent est le prénom de cet enfant venu confus, il aura tout tenté pour sur le tard - fait ses études priempêcher une conflagration maires sur place et secondaires à généralisée dans la région tout Lusaka. Il revient à Lubwa en

années, la vanité de ses efforts et, peut-être aussi, le déclin de son influence personnelle lié aux résultats plutôt médiocres de sa politique dans son propre pays. Né en avril 1924 à Lubwa,

dans le nord de la Zambie, Ken-

puis il est assistant dans l'une des mines de la «ceinture de cuivre» zambienne, et enfin fer-

C'est par le biais d'une association locale de fermiers qu'il se lance avec succès dans la polititaire général du Congrès national africain (branche de la Rhodésie du Nord, le nom de l'actuelle Zambie avant son indepen-

Lire la suite et les articles de FRÉDÉRIC FRITSCHER

## *LE MONDE* diplomatique

Novembre 1991

- ÉTATS-UNIS : L'Amérique de M. Bush ne renonce pas à la puissance militaire, par Richard J. Barnet. – Déficit budgétaire ou déficit social ?, par Jacques Decornoy.
- DÉFENSE : Washington s'assure la suprématie dans la nouvelle donne stratégique, par Paul-Marie de La Gorce. - Un bilan de la politique de défense reaganienne, par Jean Klein.
- EUROPE DE L'EST : La Serbie dans le bourbier de la guerre, par Catherine Samary. -L'affrontement yougoslave vu d'Albanie, par Odette Marquet et Christiane Montécot. – Les lenteurs de la recomposition roumaine, par Jean-Yves Potel. — La Slovaquie tentée par la séparation, par Joseph Yacoub.
- URSS: L'union est morte, vive la communauté économique ?, par Jean Radvanyi.
- MÉDIAS: La guerre des chaînes d'information, par Yves Eudes.
- CULTURE : Retrouver la violente beauté de la

symphonie urbaine, par Pierre Armand.

En vente chez votre marchand de journaux - 18 F

# Gros sous en Uvalie

La deuxième Coupe du monde de rugby a consacré la professionnalisation du jeu

est bien le principal enseignement de la deuxième Coupe du monde dont la finale devait opposer l'Angleterre à l'Australie samedi 2 novembre au stade de Twickenham de Londres. Ce sport, longtemps érigé en modèle de conservatisme pour son amateurisme sourcilleux, est entre dans une ère nouvelle, celle des contrats en dollars, du «sponsoring» et des «primes de match» officielles ou officieuses.

Cette mutation était attendue. Mais la vitesse du processus a sans doute surpris les plus convaincus des progressistes. Au cours de la compétition, il a souvent été question d'argent autour des terrains.

Celui des organisateurs, d'abord, qui se réjouissent d'avoir rempli pratiquement tous leurs stades (60 000 spectateurs à

La révolution du rugby est Twickenham pour la rencontre définitivement en marche. Tel Angleterre-Etats-Unis, disputée un vendredi après-midi). Celui des joueurs, ensuite, qui n'ont pas tous bénéficié des mêmes avantages. Ainsi, les Français ont-ils vivement critiqué leurs homologues anglais, coupables, à leurs yeux, d'être déjà des «professionnels » de l'ovale sans

> A ce jeu de la surenchère, les dirigeants britanniques se sont montrés à la fois les plus audacieux et les plus sournois, obligeant Albert Ferrasse, le prési-dent de la fédération française, à s'élever à plusieurs reprises mais très timidement - contre « ceux qui veulent tout régenter » ou encore à regretter « l'esprit du sport qui se meuri à cause du pognon v.

> > PHILIPPE BROUSSARD Lire la suite page 13

A L'ETRANGER : Algérie, 4,50 DA ; Meroc, 8 DH; Tunicie, 750 m : Allemagne, 2,50 DM : Autriche, 25 SCH ; Belgique, 40 F8; Canada, 2,25 \$ CAN; Antilies/Réunion, 9 F; Côte-d'Ivoire, 465 F CFA; Denemark, 14 KRD, Espagne, 190 PTA; G.B., 85 p.: Grèce, 220 DR; Irlande, 1,20 £; Italie, 2 200 L; Luxembourg, 42 FL; Norvège, 14 KRN; Pays-Bas, 2,75 FL; Portugal, 170 ESC; Sénégal, 450 F CFA; Suede, 15 KRS; Suisse, 1,90 FS; USA (NY), 2 S . USA (others), 2,50 S.



Chand to Vitter Nice BOT TOTAL DAME IN SUCK SECTION Currous quarter mine. Complete of the alculus. SE SEMENATION SES PER Chagasa, on fout cas de on scale on second to bert yedice an bert BESTRAIMEN WISIS CARIES

4.75

.. Property... **305**454 

**EX** 

PROPERTY.

LE PERSONAL DESIGNATION OF THE PERSON OF THE

M. CHERT

STATE OF THE STATE OF

Le Monde

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE, 76501 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.808 F

ADMINISTRATION:

1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél.; (1) 40-65-25-25
Télécopieur: (1) 49-60-30-10
Télex: 261.311 F

Edité par la SARL le Monde

Durée de la société :

Capital social : 620 000 F

« Les Rédacteurs du *Monde* ». Association Hubert-Beuve-Méry

des lecteurs du Mon Le Mondo

Le Monde-Entreprises.

# La naissance de Combat

Dans les premiers jours du mois de novembre 1941 naît Combat. C'est à la fois le nom d'un mouvement de résistance et le titre d'un journal clandestin. L'un et l'autre sont l'aboutissement d'efforts entrepris un an plus tôt, dans les premiers mois de l'Occupation.

N ce début d'hiver 1940, Vichy est surpeuplé. Les hôtels sont pleins de ministres, de dépu-tés fantômes et de généraux défaits, les salles de bains sont transformées en secrétariat. L'appareil d'Etat essaie d'exister face à une opinion publique effondrée attendant un miracle, le regard tourné vers les lambris d'une station thermale reconvertie en capitale politique. Dans un pays coupe en deux, une drôle de paix se met en place, avec 1600000 prisonniers enfermés dans les stalags allemands, des centaines de milliers de réfugiés en quête d'un nouveau lieu de vie, et un million de chômeurs.

Novembre 1940, la zone non occupée se prépare à l'hiver, les soucis quotidiens dominent les esprits et, pourtant, quelques-uns imaginent pouvoir refuser la défaite. Ils sont une petite quinzaine: un abbé et un caporal à Avignon, deux officiers à Saint-Raphael, un ingénieur chimiste, Jean Gemahling (il deviendra chef du renseignement du mouve-ment Combat), deux médecins, un vendeur de billets de la Loterie nationale dans le Vaucluse, un pro-fesseur à Aix, un directeur de la Banque ottomane et deux lieutenants à Marseille, dont l'un, Maurice Chevance, en instance de congé de la coloniale, rêve de créer une agence de voyages et de transport vers l'Afrique. Avec eux, il y a Berty Albrecht. Dès 1933, elle a mis son aisance financière au service de la gauche antifasciste; à la veille de la guerre, elle est surintendante d'usine, engagée dans les premières expé-riences de travail social en entreprise. Enfin, à l'origine de cette tentative, un officier d'état-major, Henri Frenay, Bon connaisseur de l'Allemagne grâce à sa formation au Centre d'études germaniques de Stras-bourg, il a grandi dans le giron de la « droite française, traditionaliste, pau-

vre, patriote et paternaliste (1) ». Ensemble, ils forment le premier noyau de ce qui deviendra le mou-

vernent Combat. Le silence cependant s'installe, rompu parfois par les foules enthousiastes venues se presser sur le pas-sage du maréchal. A Marseille, Lyon ou Toulouse, on applaudit, on remercie le vainqueur de Verdun. De son côté, Berty Albrecht, imperturbable, penchée sur sa vieille machine à écrire, s'acharne sur phisieurs épaisseurs de femilles et de carbones. Elle fabrique un bulletin d'information, une simple page recto verso, des nouvelles à l'état brut, des notes brèves sur la situation en Alsace-Lorraine, les pertes allemandes ou la bataille d'Angleterre. Un bulletin sans nom pour affronter la vague pacifiste. La tâche est modeste, mais elle mobilise les éner-gies et évite aux uns et aux autres se laisser aller aux mille et une formes du désespoir.

Dix-huit exemplaires, tel est le tirage du premier bulletin. Douze seront diffusés à Vichy, glissés dans un magazine et envoyés par la poste à des hommes politiques, six arriveront à Marseille. Ainsi s'expriment quelques individualités entrées modestement en résistance après la rencontre Hitler-Pétain de Montoire. Novembre 1940 - novembre 1941. En un an, de l'éparpillement va naître un mouvement de résistance. Incontestable meneur d'hommes, Henri Frenay a très tôt pensé la mise en œuvre d'une vas organisation couvrant les deux

zones, avec son armée secrète, ses corps francs, son service social, sa propagande et sa hiérarchie : cen-trale, régionale, départementale et locale. Il lui a aussi donné un nom : Mouvement de libération nationale. Le cadre est là, méticuleusement pensé, parfaitement ordonné. Mais la coquille est vide, ou presque. On recrute par relations : Maurice Chevance a pris en charge la région marseillaise ; Claude Bourdet, contacté en février 1941, se voit nommer responsable des Albes-Maritimes; Berty Albrecht, envoyée à Lyon par l'administration vichyste pour prendre en charge les pro-blèmes du chômage féminin, engage dans le mouvement naissant ses pro-pres collaboratries. En avril, le capi-taine Robert Guedon, condisciple saint-cyrien d'Henri Frenay. regroupe des noyaux épars de la zone nord, dans la Somme, le Pas-de-Calais, à Reims, dans les Deux-Sèvres, à Paris.

L'argent? Il ne vient ni du côté des industriels de la vallée du Rhône, beaucoup trop impressionnés

par la victorieuse percée allemande, commencée le 23 juin, contre la Russie rouge, ni du côté de Londres, où l'on se méfie plutôt d'un groupe clandestin ne se limitant pas à une activité classique de réseau : le renseignement économico-militaire. La première aide d'importance vient d'un homme : le colonel Bernard. Militaire reconverti dans les affaires, intellectuellement proche de la pen-sée humaniste de Léon Blum, il va, simplement, financer le démarrage du mouvement. Sa fille, Jacqueline Bernard, recrutée par Berty Albrecht. deviendra la cheville ouvrière du journal Combat; son fils, Jean-Guy Bernard, jeune polytechnicien, X 38, entrera en résistance pendant l'hiver 1940-1941.

#### « Les Petites Ailes de France »

En créant les Petites Ailes de France, le MLN s'est doté d'un « vrai » journal, imprimé d'une part à La Garenne-Colombes pour les équipes résistantes des zones occupées et interdites, d'autre part à Lyon, dans le quartier du Tonkin. « On le tira sur trois feuillets piqués en coin, cela faisait serieux comme un compte-rendu financier d'une grosse société anonyme (2). » Derrière un petit pavillon, un atelier d'artisan : Joseph Martinet et son épouse sont plutôt spécialisés dans les faire-part ; ils acceptent de fabriquer les Petites Ailes et de former André Bollier, jeune cadre aux Câbles de Lyon, et lui aussi sorti de la promotion X 38 de l'Ecole polytechnique. Il a vingt et un ans et sera l'exceptionnel maître d'œuvre de l'imprimerie centrale du mouvement. Ses talents et ceux de son équipe permettront, en 1943, des tirages de l'ordre de 250 000 exemplaires pour le seul Combat. Au début de l'année 1944, trois tonnes de papier seront mensuellement nécessaires pour ali-menter les machines installées rue l'enseigne d'un fantomatique labora-toire de l'Institut national de physique et de géodésie.

Les Petites Ailes de France, organe du Mouvement de libération natio-nal, ménagent volontairement le maréchal Pétain. Simple tactique politique pour se faire entendre d'une opinion profondément maréchaliste ou respect tout militaire, mais largement partagé, pour le vainqueur de Verdun ? Les deux rai-sons coexistent, elles expliquent les premières méfiances d'autres groupes de la Résistance envers l'équipe de Frenay et l'attention particulière de certains milieux vichystes pour cette organisation. Une telle modération ouvre quelques portes, celle, par exemple, du ministre de l'intérieur Pucheu; elle freine un court moment les activités de répression; et apporte quelque argent. Ainsi, par l'intermédiaire de relations monarchistes, le contact est pris avec le général de La Laurencie, pétainiste convaincu et ennemi juré de Pierre Laval. Evincé en décembre 1940, sous la pression allemande, de son poste de délégué du maréchal dans le Paris occupé, il annonce publique-

ment son souhait d'une victoire anglaise et cache à peine son désir de prendre la direction d'une résistance intérieure. Il offre 350 000 francs à Henri Frenay. L'origine des fonds ? Les services secrets américains. Le but? Allan Dulles, le pairon du service pour l'Europe, a décidé de soutenir un mouvement d'opposition à Laval capable de ménager le vainqueur de

résistants de Liberté. Une nouvelle organisation voit le jour, le Mouvement de libération française ; un journal unique est créé: Combat. Régionalement, les équipes se regroupent sans problèmes majeurs; au niveau central, le comité directeur mis en place est plus sensible aux conflits de personnes et aux dif-férences d'appréciation sur le devenir du Mouvement. Sans démissionner, avec discretion, les anciens fond

titude de principe de l'organisation vis-à-vis de de Gaulle jusqu'à la Libération ; il restera, pour le mou-vement, « le chef et symbole de la Résistance », mais il ne sera que cela: En juillet 1942, tous les respon

sables régionaux et nationaux du d'Albi chez Charles d'Arason. On v évoque à nouveau les problèmes de



Dans la commune de Margency (Val-d'Oise), le mariage, dans la clandestinité, d'Yvette et Jean-Guy Bernard. Elle est responsable du service social du mouvement Combat, lui s'occupe du NAP (noyau-tage des administrations publiques) et de Résistance-Fer. Autour d'eux : à gauche, le maire ; Pierre Guilhain de Bénouville, organisateur de la filière vers la Suisse ; Jacqueline Bernard, coordinatrice de la rédaction de « Combat » ; à droite, Claude Bourdet, qui dirige le NAP.

ambitions, Henri Frenay a besoin d'argent. Ces relations financières avec les services américains cesseront vite, mais reprendront en mars 1943. Une période de tension extrême entre la direction de Combat et les services de Jean Moulin qui a pour conséquence une réduc-tion sévère, mais de courte durée, del'aide financière au mouvement.

Novembre 1941. Henri Frenay, dont le mouvement s'impose par ses capacités organisationnelles, cherche à regrouper l'ensemble des activités de la zone sud. Depuis juin, une discussion est engagée avec, d'une part, l'équipe socialisante et laïque de Liberation, dirigée par Emmanuel d'Astier, et d'autre part, les anima-teurs chrétiens (3) de *Liberté*, journal diffusé clandestinement à 45 000 exemplaires dans les milieux universitaires de Toulouse, Montpel-lier, Clermont-Ferrand, parmi les' anciens du Sillon et les habitués des Semaines sociales.

Début novembre, une ultime réunion se tient à Grenoble. D'Astier est absent, Libération se retire de facto du projet. « Il n'y avait pas d'opposition fondamentale de doc-trine », assure aujourd'hui Pierre-Henri Teitgen. La fusion est donc rapidement décidée entre le Mouve-

rejoindront les services de Jean Moulin dans le cadre du comité général d'études chargé de penser la remise en route d'un appareil d'Etat épure et de préparer l'installation, des le débarquement, des commisdes le débarquement, des commissaires et préfets de la Libération.

> Un journal " anique

Intelligence des hommes, volonté d'abord de lutter, les divergences n'empêchent pas le mouvement Combat de développer ses activités et son implantation. Corps francs, armée secréte, service social, renseignements, la zone sud est couverte. Le journal, grâce à une organisation minutieuse et à l'activité de bon nombre d'artisans imprimeurs, est diffusé dans toutes les régions. Certes, il fandra attendre mai 1942 certes, it landra antendre man 1942, pour que le cordon soit officiellement coupé avec le mythe Pétain, mais, dès février, Combat n'hésite pas à soutenir les initiatives gauliennes pour asseoir l'indépendance de la France vis-à-vis de ses alliés. Ni l'arrivée sur le devant de la scène du pétagl Girand ni les conflits. du général Girand ni les conflits

sera rédigé par Henri Frenay, André Hauriou et Claude Bourdet pour être publié dans Combat ciandestine-ment (4), sour le titre : « Combat et révolution ». En omettant soigneuse-ment de se référer à l'expérience du Front populaire, il annonce une révolution socialiste pour « arracher à une puissante oligarchie le contrôle et le bénéfice de l'économie!», et une révolution de l'esprit parce que « la république bourgeoise était faite d'égoisme, d'étroitesse et de craintes à peine masquées par de bonnes volontés oratoires ». Enfin, le provoiontes oratoires ». Enfin, le pro-gramme réhabilite l'institution répu-blicaine et annonce une IV Républi-que « forte, équilibrée, moderne (...), parce qu'il faut que l'administration publique, dans son esprit comme dans sa technique, bénéficie des pro-grès qui ont fait la force des entre-prises privées ». Nous sommes loin des prudences, maréchalistes de la des prudences maréchalistes de la première année de résistance, le penser l'avenir, « les Etats-Unis d'Europe, étape vers l'unité mon-

+ 784

٠,٠

Jusqu'à la Libération, il restera fidèle à ses rèves et à son manifeste de juillet 1942. S'opposant avec force au retour des politiciens de la III République, notamment au sem du Conseil national de la Résistance, la référence à ce programme, écrit par a les hommes de la Résistance, endurcis par l'épreuve quotidienne », sera constante. La pair revenue, les morts enternés, les débats politiques morts enterrés, les débats politiques de la IVe République feront exploser l'organisation. Seul signe eacore vivant d'un passé récent d'espois et de douleurs : Combat, le journal. survit, d'abord avec succès, ensuite avec difficulté. « Nous allons faire un journal intelligent », annonce d'emblée Pascai Pia, patron incon-testé de la rédaction. Et il ajoute : all ne vivra pas longienus. s Albert Camus, son ami et disciple au temps d'Alger républicain, croit un peu plus en l'avenur d'une presse de réflexion, d'un journalisme critique. Dans l'europie de la Libération les ieunes phorie de la Libération, les jeunes intellectuels de Saint-Germain-des-Prés, particulièrement ceux de l'écu-rie Gallimard, désireux de sortir rie Gallimard, désireux de sortir enfin de la confidentialité, viennent s'essayer au journalisme. L'engouement sera éphémère, mais il forgera l'image de marque du journal pour toute une génération de lecreurs, et ce jusqu'à la mort du titre en 1974. Ce 30 août, un journaliste avait écrit sous la rubrique « Vie moderne » : « Venu de la clandestinité... Combat v retourne, » Le mot de la fin. y retourne, » Le mot de la fin.

YVES-MARC AJCHENBAUM ► Auteur d'un livre à paraître à Monde-Editions sur l'histoire du journal Combat.

(1) Henri Frenay, La nuit finira, Robert Laffont, 1986, p. 93. (3) François de Menthon, Pierre-Henri Tengen, René Courtin, Edmond Miche-iet, les frères Coste-Floret. (4) Combat. sentembre 1942, no 34.

# "GRAND JURY" RTL-Le Monde

# **MONSEIGNEUR**

ARCHEVÊQUE DE ROUEN PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE

ANIMÉ PAR **HENRI MARQUE** 

AVEC ANDRÉ PASSERON ET HENRI TINCQ (LE MONDE) BERNARD DE LA VILLARDIÈRE ET PHILIPPE BALLARD (RTL)

18 H 30

15-17, rue du Colonel-Pierre-Avia 75902 PARIS CEDEX 15 Tél : (1) 46-62-72-72 Télex MONDPUB 634 128 F Téléax : 46-62-98-73. - Société filiale a SARI. *le Monde et de Métias et Régies Europe* SA<sup>®</sup> 94852 IVRY Cedex Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN : 0395-2037 PRINTED IN FRANCE lenseignements aur les microfikus e Index du Monde au (1) 40-65-29-33 TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM 3 mais Prénom: Adresse : Code postal: Localité : PP Pane RP

**ABONNEMENTS**  place Hubert-Beuve-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél. : (1) 49-60-32-90 SUISSE TARIF FRANCE BELGIQUE PAYS-BAS | 40 F 572 F 890 F 1 123 F

Œ 790 F 1 569 F L 620 F 2 086 F 2960 F ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande.

pour vous abonner renvoyez ce bulletiu accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL 36-15 LEMONDE

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à formuler leur demande deux semaines avant leur départ, en indi-quant leur numéro d'abonné.

#### BULLETIN D'ABONNEMENT

**DURÉE CHOISIE** 6 mois 1 ад

Veuille: avoir l'obligeance d'écrire tous le

Le Monde

Edité par la SARL Le Monde Comité de direction :
acques Lescuma : gérant
directeur de la publication
Bruno Frappet
directeur de la rédaction
Jacques Gult
Grecteur de la géstion
Manuel Luchert
secrétaire général

Daniel Vernet (directeur

Anciens directeurs Hubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985) André Fontaine (1985-1991)

# **ETRANGER**

## La fin de la session plénière de la conférence de Madrid

Le pilonnage du Liban sud par Israēl est allé crescendo durant la conférence de Madrid. Vendredi 1 novembre, au dernier jour de la première phase des négociations, l'aviation israélienne est entrée en action, détruisant deux ponts reliant trois régions entre elles. L'artillerie a parallèlement intensifié ses tirs, falsant huit blessés. Conséquence : l'exode s'est accentué dans les localités qui avaient été en grande partie désertées les jours précédents. Ainsi le grand bourg de Nabatyeh a perdu les deux tiers de ses 40 000 habitants. L'objectif de ces opérations militaires est de paralyser le Hezbollah qui, de son côté, a annoncé sa volonté d'intensifier sa résistance à l'occupation israélienne, mais qui, après

s'être montré fort actif à la veille de la conférence, ne s'est plus manifesté depuis qu'elle s'est

Le Jihad Islamique en Palestine, qui a revendiqué mardi une attaque anti-israélienne au Liban sud, a affirmé pour sa part vendredi qu'il a multipliera les opérations contre Israel, dans les territoires occupés et dans le sud du Liban afin de faire échec à la conférence de Madrid ». Le porteparole de cette formation de la résistance islamique, Mohamed Abou Samra, qui apparaissait pour la première fois en public, a violemment critiqué la délégation palestinienne de Madrid, la qualifiant de « délégation israélo-américaine ».

A Téhéran, l'ayatollah Moussavi Ardebili a

dénoncé la conférence de Madrid, vendredi au cours de la prière hebdomadaire à l'université de la capitale iranienne, et a appelé « tous les musulmans à se révolter pour sauver l'Islam et la Palestine». S'adressant aux musulmans dans le monde, il leur a dit : « Vous êtes forts et vous avez la logique du Martyre. Si vous tuez (pour cette cause) ou si vous êtes tués, vous irez au

Dans les territoires occupés, l'armée israélienne a imposé dans la nuit de jeudi à vendredi un couvre-feu quasi général sur les 750 000 habitants de la bande de Gaza, à la suite des violences inter-palestiniennes qui ont éclaté jeudi entre partisans et adversaires de la conférence de

Madrid et qui se sont soldées par cinquante blessés. A Pékin, où il se trouve. M. Jacques Chirac a déclaré samedi, évoquant la conférence de Madrid sur le Proche-Orient : «C'est une grave défaite diplomatique pour la France d'être exclue d'un règlement de paix au Proche-Orient. J'avais proposé dès le mois de février une conférence régionale qui se serait tenue à Paris, sous la prèsidence technique de la France, avec la participation des Etats-Unis et de l'Union soviétique. M. Roland Dumas m'avait alors accusé de faire preuve, une nouvelle fois, d'irresponsabilité. On a mangué une occasion historique en s'accrochant à l'idée d'une conférence internationale impos-

# Les notes du secrétaire d'Etat américain

Saite de la première page

top dear Months of the party of the second

The season of th

Company of the Control of the Contro

Address of the Day of the Party of the Party

A SECTION OF THE PROPERTY OF T

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

to the destinate d'Yvotte et Jest

Compart for a secure du NAP la mare la description de MAP la mare la description de mare la ma

THE PARTY OF THE PARTY.

27.19

Me,

1000

Suite de la première page

Une invite nécessaire – ces
trois journées l'ont prouvé – : se
réunir est une chose, dialoguer

juifs.» Et de poursuivre : « Une
telle déclaration passe l'entendement. A ce jour, la Syrie est le
réfuge d'une multitude d'organivéritablement en est une autre, sations terroristes qui répandent mais qui ne se décrète pas. la violence et la mort sur des Appelant les protagonistes au cibles innocentes, y compris des compromis dans leurs aspirations avions civils. » Cette dernière contradictoires, « la revendication des territoires pour les Arabes, la Boeing d'une compagnie améri-sécurité pour Israël», M. Baker a caine au-dessus de la ville de affirmé: «La terre, la paix et la sécurité sont d'inséparables élé-ments dans la recherche d'un de faits qui montrent à quel point règlement global. La paix seule la Syrie mérite l'accusation d'être est un leurre sans une solution l'un des règimes les plus tyranniterritoriale et la sécurité. Une solution territoriale seule ne résoudra pas le conflit si elle ne s'accompagne de la paix et de la sécurité. La sécurité ne peut être garantie sans une solution territoriale et la paix,»

Ces compromis, les Etats-Unis, comme l'Union soviétique, les deux coprésidents de la conférence, ne penvent pas les faire « à voire place », a répété en substance M. Baker. « Les Elais-Unis, au plus haut niveau, resteront intimement engages dans ce processus, mais nous ne pouvons desirer la paix plus que vous. La poursaite et le succès de ce pro-cessus-sont entre vos mains » a poursuivi le secrétaire d'Etat américain. «Si vous ne saisissez pas cette occasion historique, personne ne pourra blâmer quicon-que en dehors de vous.»

#### Double explosion de colère

Ce pressant appel s'imposait après la double explosion de colère du premier ministre israélien et du ministre des affaires étrangères syrien. Ignorant les ors, les lustres, la majesté du décor, la symbolique du moment, MM. Itzhak Shamir et Faronk El Charah avaient, queléchangé invectives et accusations sur un mode très peu pacifique. Le chef du gouvernement israélien, premier à s'exprimer, avait violemment répliqué à M. Charah qui, la veille, avait accusé l'Etat hébreu d'incarner l' « agression et l'expansionnisme»: «Le représentant de la Syrie, a lancé M. Shamir, prétend nous faire croire que son pays est un modèle de liberté et de protection des droits de l'homme, y compris ceux des

allusion visait l'explosion d'un Lockerbie, en Ecosse. «Je pour-

le droit d'v rentrer?» Puis, brandissant un « avis de recherche » vieux de quarante-trois ans, por-tant une photo de M. Itzhak Shamir à l'âge de trente-deux ans, le ministre syrien déclarait : « Pourquoi cette photo a-t-elle été publiée? Parce qu'il était recher-ché. Il a reconnu lui-même qu'il avait été un terroriste, et qu'il avait participé à l'assassinat du comte Bernadotte (envoyé spécial de l'ONU en Palestine) en 1948. Il a tué un médiateur de paix, et c'est lui qui parle de terrorisme syrien et libanais?...» « Une question

très importante»

remonte à quarante ans, n'ait pas

Cette passe d'armes peu diplo-matique illustre une des réalités de la conférence, qui a pris le



ques au monde», a encore dit le premier ministre israélien. A la table de conférence, M. Farouk El Charah écoutait, attentif, tout en préparant sa réponse. Celle-ci ne se fit pas attendre, mais M. Shamir avait déjà quitté la salle pour cause de sabbat, quand le ministre syrien Réfutant point par point l'ar-

gumentation développée la veille par le chef du gouvernement israélien, qui avait évoqué la « présence immémoriale du peuple juif en Palestine, il a accusé M. Shamir de réécrire l'Histoire. avant de développer : « Si le chef de la délégation israélienne dit que c'est le droit de chaque juif de retourner en Palestine après une absence de deux mille ans, alors comment se fait-il qu'un Palestinien, dont l'absence tour d'un dur affrontement israélo-syrien, occultant vendredi le nouveau rôle des Palestiniens sur la scène internationale. Contraints de se rendre à Madrid sur l'insistance pressante des Etats-Unis, Israéliens et Syriens se déclarent certes en faveur de la paix, mais une paix l'aune de ses exigences et à laquelle ils préférent peut-être le statu quo actuel. Chacun a en tout cas avancé ses pions dans l'évidente perspective de pousser l'autre à la rupture, pour ne pas porter la responsabilité d'un éventuel échec.

Simple, la tactique syrienne a consisté, depuis le début de cette conférence, à se retrancher derrière la légalité internationale, les résoloutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU,

## L'impatience et la déception de M. Baker

Exaspéré par le désaccord lieu de leurs négociations bilatérales, M. James Baker, dans son discours qui clôturait vendredi 1º novembre la session plénière de la conférence, a enjoint toutes les parties de commencer leurs entretiens à Madrid le plus tôt possible : «Il serait très difficile de comprendre comment l'une des parties peut maintenant refuser de participer aux négociations bilatérales simplement en raison d'un désaccord sur le lieu de ces négociations. Ce week-end, des négociations bilatérales directes visant une paix globale et réelle devraient commencer (...) et dans quel-

latérales. » Le secrétaire d'Etat américain a également reproché aux uns et aux autres de ne pas s'être attaqués à la dimension humaine du conflit, par leur refus « décevant» de prendre « des mesures de confiance pour la créer ».

ques semaines celles des parties

qui le désirent se réuniront pour

préparer des négociations multi-

«Un moven doit être trouvé de lancer des signaux de paix et de réconciliation qui concernent les peuples de la région. N'attendez pas que l'autre fasse le premier pas », a-t-il ajouté.

#### «Ce n'est

qu'un début» Revenant sur les objectifs de la négociation, M. Baker a précisé : « Les parties ont clairement dit que la paix en ellemême n'est pas réalisable sans une solution (des questions) territoriales et de sécurité, qu'une solution territoriale ne résoudra pas le conflit sans qu'il y ait également la paix et la sécurité, et que la sécurité est impossible sans une solution territoriale et la paix. Le processus dans lequel nous nous sommes engagés peut réussir uniquement si toutes les questions sont (...) réglées de manière satisfai-

M. Baker a ensuite précisé le rôle que son pays et l'URSS entendaient continuer de jouer :

«Les Etats-Unis, aux plus hauts niveaux, demeureront intimement engagés dans le processus, Les Frats-Unis et l'URSS sont disposés à participer directement aux négociations elles-mêmes avec l'agrément de toutes les parties. (...) Ils foumiront encouragement, conseils, recommandations, propositions et avis pour aider le processus de paix. Vous serez parfois satisfaits de nos positions, parfois frustrés par elles. Nous soutiendrons tantôt les vôtres et tantôt nous ne les soutiendrons pas. Nous agirons parfois discrètement et en coulisses et parfois nous ferons connaître publiquement nos points de

Dressant le bilan de la conférence plènière, M. Baker a estimé : « Cela a été un début historique qui a brisé les vieux tabous, un début important qui ouvre d'autres occasions. Mais ce n'est qu'un début et cela ne suffit pas. Vous ne devez pas laisser ce début devenir une fin ». - (AFP, AP.)

M. Baker, qui n'a pas caché une

qui prévoient l'échange des territoires contre la paix. Et M. El Charah n'a pas démordu de la référence à ces textes, qui, a-t-il préconisé, « ne sauraient souffrir aucune interprétation ». M. Sha-mir quant à lui s'est figé dans son refus de poursuivre à Madrid, au-delà de la première séance, les pourparlers bilaté-

Ce refus cache une préoccupation constante des Israéliens. Ils veulent que la conférence, passé ces trois jours d'inauguration, change de nature et devienne des négociations bilatérales et directes, hors des projecteurs de l'actualité, et sans plus aucun lien avec ce forum madrilène auquel ils n'ont consenti qu'avec réticence. D'où leur volonté de quitter Madrid. « Le lieu des pourparlers bilatéraux n'est pas un problème purement technique, mais une question très importante », a affirme le premier ministre israélien à son retour en Israel. « Il n'est pas dans nos intentions de continuer à Madrid a-t-il dit. J'ai accepté que nous ayons une première réunion dans la capitale espagnole et qu'au cours de celle-ci peut-être nous trouvions un accord sur l'endroit où poursuivre les conversations. »

#### « Problèmes de visa»

Ce compromis sur un lieu aurait pu être certes obtenu rapidement, mais Damas, interprétant le refus israélien de poursuivre à Madrid comme une nouvelle exigence politique, a bloqué l'affaire, réclamant de son côté le maintien de la capitale espagnole. « Nous sommes venus ici avec l'accord de tous pour que la conférence ait lieu à Madrid », a affirmé M. El Charah. « Personne ne nous avait parlé d'un transfert, et cela a été une totale surprise pour nous. Ce changement ne peut se justifier». a poursuivi le ministre syrien, en concédant toutefois que son pays accepterait des arrangements proposés par les deux parrains de la conférence.

Visiblement excédé par cette querelle, M. Baker a tapé du poing sur la table enjoignant aux parties de négocier le plus tôt possible : «Il serait très difficile de comprendre comment une des parties pourrait maintenant refuser de participer à des négociations bilatérales uniquement à cause d'un désaccord portant sur leur localisation », a-t-il dit. Il a cependant souligné à l'adresse de

la Syrie que la lettre d'invitation à la conférence ne mentionnait pas expressément le lieu des conversations bilatérales à venir. Dans cet affrontement, Damas

a cherché le soutien des autres délégations arabes qui se sont réunies sans succès vendredi soir à Madrid. Toutes les parties arabes sont d'accord pour repousser la proposition israélienne de tenir alternativement ces conversations en Israël et dans la capitale arabe concernée. Mais les partenaires de la Syrie - hormis le Liban qui n'a pas le choix, solidarité avec Damas oblige - n'entendent pas bloquer le processus sur cette question. Ils n'ont pas accepté la proposi-

ment américain que celles-ci se déroulent bien à Madrid. De nouveaux contacts interarabes devraient avoir lieu durant le week-end afin qu'une solution soit trouvée avant dimanche soir, date à laquelle

tion syrienne de reporter les conversations bilatérales de quel-

ques jours et d'exiger un engage-

lassitude certaine, voudrait bien pouvoir enfin rejoindre les Etats-Unis. « N'importe quelle capitale européenne nous convient », précise-t-on à cet égard dans la délégation palestinienne, pourvu que nous ne rencontrions pas de problèmes de visa pour tous les Palestiniens qui souhaitent venir et qu'y existe une structure de l'OLP, c'est-à-dire une ambassade de Palestine.» Cette dernière préoccupation tient aux délicats problèmes de contacts qu'entretient la délégation palestinienne avec la direction de l'OLP à Tunis, et qui doivent rester discrets. Une telle bataille sur le lieu de la deuxième phase de la été abordés les problèmes de fond, donne une idée des obstacles qui attendent M. Baker pour maintenir les uns et les autres à la table de négociations...

FRANÇOISE CHIPAUX, PATRICE CLAUDE et ALAIN FRACHON

# Nouvelles frictions entre M. Shamir et son ministre des affaires étrangères

De retour en Israel vendredi 1º novembre en provenance de Madrid, M. Shamir a maintenu sa demande que les négociations bilatérales israélo-arabes aient lieu «en alternance en Israël et dans les pays arabes». «Nous avons l'intention de ne pas continuer ces negociations à Madrid après dimanche prochain. Mais il y aura des discussions à ce sujet et on vera bien », a-t-il dit à son arrivée à l'aéroport Ben-Gourion.

Le premier ministre israélien a ajouté: « Il est important que le processus de paix se déroule dans la région. C'est ainsi que se sont déroulées les négociations avec l'Egypte autour des accords de Camp David [en 1978], ainsi que les négociations avec le Liban en 1983. » Remontant encore plus loin dans le passé, M. Shamir a rappelé que les négociations d'armistice de 1949 avaient également eu lieu « dans la région » (dans

plusieurs membres de son gouver-nement, mais pas par M. Ariel Sharon, hostile à la participation de l'Etat hébreu à la conférence de Madrid, ni par le ministre des

#### Portion congrue

affaires étrangères, M. David

Ce dernier, qui avait dejà exprimé son mécontentement de n'avoir pu diriger la délégation israélienne à Madrid, a également protesté contre la décision du premier ministre de confier à ses proches collaborateurs la direction des délégations chargées de prendre part aux négociations directes avec la Syrie ainsi qu'avec la délégation jordano-palestinienne, ne laissant au ministère des affaires étrangères (représenté par son directeur général adjoint, M. Yossef Hadass), que le contrôle des négociations avec la délégation

demandé à M. Hadass de refuser l'offre et de rentrer en Israël.

Tandis que plusieurs centaines de Palestiniens manifestaient vendredi dans les territoires occupés pour exprimer leur soutien à la conférence de Madrid, notamment à Ramallah, où quatre cents jeunes ont défilé dans les rues en brandissant des rameaux d'olivier, un sondage publié par le quotidien Hadachot faisait apparaître que 67,5 % des Israéliens ne croient pas que la conférence aboutira à la paix, contre 32,5 % qui pensent le contraire.

Toujours selon ce sondage, une majorité des Israéliens (56,1 %) est hostile à l'idée de concessions territoriales en échange de la paix, face à 43.9 % qui soutiennent cette proposition. Mais 60,3 % se déclarent en faveur d'un gel des implantations israéliennes dans les territoires occupés durant les négociations, contre 39,7 % qui y sont libanaise. M. Levy a donc opposés. - (AFP. Reuter, AP.)

## Rapprochement in extremis du «keffieh» et de la «kippa»

**MADRID** 

de notre correspondant

Lorsque, vendredi 1º novembre peu avant 13 heures, M. Boris Pankine, ministre soviétique des affaires étrangères, a déclaré la séance plénière « close », son homologue syrien, M. Farouk El Charah n'a pas voulu y croire. Il s'est emparé du micro et a déclaré à la stupeur générale : «...ajournée, non pas close, jusqu'à ce qu'elle reprenne par consensus ». M. Pankine a alors précisé : « J'ai bien dit la séance plénière. » M. El Charah avait-il pris goût à ce type de réunions ou regrettait-il ne plus pouvoir dire à Israël, devant un tel parterre, ce qu'il avait sur le cosur?

Il fallait bien s'y résoudre, c'était fini. En attendant les conversations bilatérales. La salle des colonnes du palais roval s'est vidée très rapidement. Une dame vêtue de noir est venue emmener les deux marteaux de bois utilisés par MM. Pankine et James Baker

pour ouvrir et clore les séances, comme s'il s'agissait déià de pièces de musée. Les projecteurs des caméras se sont éteints. Les ombres des policiers ont disparu de l'em-brasure des fenêtres. L'ancienne salle à manger royale va désormais retrouver ses touristes. Cas derniers pourront bientôt peut-être lire : «La paix au Moyen-Orient est née dans cette pièce entre le 30 octobre et le 1= novembre 1991.»

Même s'il n'y pas eu de poignées de main, des regards se sont échangés, des physionomies sont devenues plus familières. Pour la première fois le dialogue s'est noué publiquement, vandredi 1º novembre, à la grande joie des photographes, entre le seul Palestinien qui coiffait son keffieh et un Israélien, kippa sur la tête. Si la conversation a eu lieu der rière un pilier, ce n'était pas pour la dissimuler, simple coîncidence, et ce rapprochement photogénique, dans cette enceinte, avait valeur de sym-

MICHEL BOLE-RICHARD

تعلَّدًا منه لِلْصل

jour, sous la direction de son pre-

mier président, l'homme d'affaires

M. Arthur Wina, M. Frederick

Chiluba, patron du puissant

Congrès zambien des syndicats

(2CTU), fut élu à son tour prési-

dent du MMD en mars 1991.

Tous les éléments étaient alors

réunis pour faire capoter les pro-

jets de M. Kenneth Kaunda, à la

tête de l'Etat zambien depuis

LUSAKA

chrétiens (20 %), musulmans.

## Large victoire de l'opposition aux élections législatives et présidentielle

M. Frederick Chiluba, dirigeant de l'opposition 2ambienne, a remporté une victoire écrasante sur le président Kenneth Kaunda lors des élections présidentielle et législatives du jeudi 31 octobre, dont les résultats définitifs ne seront connus que dans quelques jours.

#### LUSAKA

de notre envoyé spécial

La Zambie a un nouveau président. M. Frederick Chiluba, le patron du Mouvement pour le multipartisme et la démocratie (MMD), a défait M. Kenneth Kaunda et l'appareil de son Parti unifié de l'indépendance nationale (UNIP), qui fut, dix-huit ans durant, l'omnipotent parti unique. Au cours d'une conférence de nuit de vendredi à samedi, au domicile d'un ami, M. Frederick Chiluba a annoncé que le prési-dent Kaunda l'avait appelé au téléphone peu avant 20 heures pour le féliciter et l'assurer de sa future collaboration.

Dans le salon-salle à manger d'une maison chic de Kabulonga, un quartier résidentiel de Lusaka, M. Frederick Chiluba, vêtu d'un strict costume beige croisé, assis derrière une table où peu de temps auparavant tronaient une salière et un poivrier, dit avoir «accepté les félicitations» de son

Très petit de taille, le nouveau chef de l'Etat, dont le menton s'orne d'un bouc taillé court. ligne des yeux sous les éclairs des flashs des photographes. Usant d'un ton beaucoup plus conciliant qu'il ne l'avait fait au cours de la campagne électorale, il affirme avoir de la considération pour M. Kenneth Kaunda, père de la Zambie et maintenant chef d'un parti d'opposition : « C'est l'un d'entre nous. Il doit se sentir un Zambien parmi d'autres Zambiens et savoir qu'il jouira de tout le respect qu'il mérite», a déclaré M. Chiluba.

#### Félicitations de M. Carter

Assis entre M. Dipak Patel, directeur de sa campagne électo-rale, nouveau député du centre de Lusaka, et l'ancien président des Etats-Unis, Jimmy Carter, venu lui présenter ses félicitations, M. Fre-derick Chiluba précise qu'il prêtera serment devant la Haute Cour de justice samedi 2 novembre dans la matinée, après que le président sortant, M. Kenneth Kaunda, se sera adressé à la

Dans la journée, au lendemain des élections, le quartier général de son parti bruissait comme une ruche. M. Michael Sata, député MMD de la circonscription de Kabwata fraîchement élu, considère que M. Kenneth Kaunda, «KK», comme l'appellent familiè-rement les Zambiens, a eu « tort » de ne pas vouloir accepter l'idée de changement plus tôt.

«Il croyait qu'il pourrait toujours gagner la présidentielle sur sa seule popularité », expliquo-t-il en rappe-lant que «KK» avait annoncé sa « victoire portée par un raz de marée de l'UNIP». M. Sata, surnommé «le cobra noir» par ses amis, lui-même dissident de l'UNIP puisqu'il siègea au Parle-ment sous la bannière du parti unique de 1983 à 1990, constate, heureux : «On voit bien aujour-d'hui de quel côté il vient ce raz de

mètres de là, en plein cœur de Lusaka, le porte-parole de l'UNIP, qui affichait sa confiance jusqu'à ce que les résultats venant des zones rurales fussent connus, lachait finalement, vendredi en fin de matinée: « C'est foutu; nous sommes battus et bien battus. » Les résultats officiels n'étaient pas

encore connus samedi matin.

Mais dans de nombreuses circonscriptions, les députés du MMD furent élus avec quelque 90 % des suffrages. Seule l'Eastern Province, fiel traditionnel de . Kaunda, à la frontière du Malawi, n'apparut pas entièrement acquise à la cause du parti de M. Frederick Chiluba, l'homme de la Copperbelt, le poumon zambien où se trouvent les mines de cuivre parmi les plus riches du monde.

Jusqu'à présent, les électeurs devaient se contenter de voter «pour» ou «contre» la candida-ture de «KK». Mais l'effondre-ment progressif de l'économie avait débouché, en 1990, sur l'émergence d'un mouvement favo-rable à la démocratie, le MMD, au sein duquel des intellectuels, des étudiants, des syndicalistes et quel-ques anciens ministres de l'UNIP plaidèrent le retour du pays au

L'annonce d'un plan de redressement économique et la situation volatile de juin 1990 débouchèrent sur de violentes émeutes qui coûtèrent la vie à une trentaine de personnes. Sous la pression sociale et internationale, M. Kenneth Kaunda annonça alors l'organisa-tion d'un référendum sur le parti unique pour octobre 1990. C'est peu après qu'un coup d'État avorté jeta dans les rues du pays des milliers de Zambiens induits en erreur par un communiqué hâtif des putschistes.

Toutefois, en septembre 1990, le gouvernement, soucieux de la popularité croissante du MMD. annonça l'élaboration d'une nouvelle Constitution réinstituant le multipartisme et prévoyant l'organisation d'élections avant la fin de

En décembre 1990, le pouvoir légalisait les partis politiques. Le étant le cinquième producteur mondial.

# Fin de règne

Suite de la première page

Interné deux mois en 1955 pour ossession de littérature interdite, rompt avec l'ANC trois ans plus tard pour former le Congrès natio-nai de Zambie, qui sera interdit en 1959. Kenneth Kaunda passe alors neuf mois en prison et, dès sa sor-tie, preud la tête d'un nouveau parti, l'UNIP (Parti unifié pour l'indépendance nationale). Elu léputé au Conseil législatif en 1962, il remporte avec l'UNIP les élections suivantes et devient ainsi, le 22 janvier 1964, le plus jeune premier ministre du Com-monwealth. A ce titre, il négocie l'indépendance de la Rhodésie du Nord, en mai 1964, à Londres, et, FRÉDÉRIC FRITSCHER lorsque la République de Zambie est proclamée, le 24 octobre de la

même année, il en devient le pre-mier président. Il sera réélu à la tête de l'Etat tous les cinq ans, non sans avoir dû surmoater plu-sieurs crises internes et avoir placé son pays, en décembre 1972, sous le régime de parti unique. En janvier 1976, il déclare la Zambie « en guerre » en annonçant l'application d'un état d'urgence

vieux de onze ans et quelque peu-oublié. L'Etat ne tire plus de revenus suffisants du cuivre, qui ass rait, deux ans plus tôt, la moitié de ses ressources. Le régime fait alors face aux pressions d'un «lobby sud-africain» favorable au rétablissement officiel des relations commerciales avec la Rhodésie (futur Zimbabwe) et la République sud-africaine. Kaunda se trouve dans une impasse : ni l'économie ni la société post-coloniales de la Zambie ne semblent se prêter aux rajustements nécessaires. Douze années après l'indépendance, le pays fait peut-être encore trop penser à l'ancienne Rhodésie du Nord...

#### Un carrefour important ( )

La « zambianisation » tant prônée par le chef de l'Etat n'est guère un succès. L'exploitation du cuivre est demeurée entre les mains des cadres européens de sociétés multinationales. A Lusaka, le style de vie ne s'est pas beau-coup modifié depuis l'époque colo-niale : chacun continue de vivre chez soi, l'Européen au bord de sa piscine, l'Indien dans son magasin et l'Africain à sa place, à cette nuance près que les conditions de sécurité se sont nettement dégradées. Pour nourrir quelque cinq millions de citoyens, le gouverne-ment s'en remet même de plus en plus à de discrètes importations d'Afrique du Sud. Depuis l'indé-pendance, la superficie des terres

nal, la capitale zambienne est oortant cartelout le président Kaunda participe à toutes les négociations sur l'avenir de l'Afrique australe. En janvier 1973, il prend la coura-geuse décision de fermer la frontière de son pays avec la Rhodésie de M. Smith, ce qui prive la Zam-bie de sa principale voie d'exportation de cuivre. Fin 1974, quand M. Vorster lance sa politique de

« détente » avec l'Afrique noire, qui fera long feu, le président zambien évoque, bien imprudem-ment, la evoix de la raison » et ira même jusqu'à rencontrer, le 25 août 1975, à l'occasion d'une conférence sans lendemain sur le problème rhodésien, le premier ministre sud-africain, geste qu'il renonvellera sept ans plus tard, en mai 1982, sans davantage de succès, à l'égard de M. Botha, successeur de M. Vorster.

Entre-temps, les louvoiements de «K. K.» – tous les Africains l'appellent désormais ainsi – ne lui

valent pas que des amis. Pendant le confit angolais, Ker Pendant le comitt angolais, kenneth Kaunda prend partie pour
l'UNITA de M. Jonas Savimbi
contre le MPLA d'Augustinho
Neto. C'est par la Zambie que
transite une partie du matériel de
guerre de l'UNITA. « K. K. »
aurait même été l'un des ches d'Etat d'Afrique noire à réclamer une intervention armée de l'Afri-que du Sud contre les troupes

S. Kenneth Kaunda a parfois donné l'impression d'être pris entre deux feux, ou celle d'être un peu dépassé par le cyclone qui s'est élevé en Afrique australe dans le sillage de la décolonisation portugaise, c'est peut-être qu'il n'a jamais renoncé au rêve de voir le «pouvoir pâle» s'amender suffisamment pour lui permettre de refaire de la Zambie un marché pour l'Afrique du Sud. « Un homme qui collecte du miel, a-t-il dit en sortant de prison en 1960, s'attend à être piqué par des abeilles. » Ce chef d'Etat, qui s'est si souvent effondré en larmes au milieu d'un discours, était sans doute mieux fait pour le combat de l'indépendance politique de la Zambie que pour celui, beaucour plus dur, de la libération de l'Afrique australe, dont il n'a jamais vraiment accepté toutes les impli-cations. Paradoxalement, l'échec de sa politique intérieure est devenu évident alors que l'Afrique

### Le masque

l'apartheid, il néglige les problèmes de son pays au point que, faute de mesures économiques cohérentes, celui-ci s'appauvrit rapidement après la chuie des cours du cuivre. Réclu sans como férir à la magistrature suprême en 1983," Kenneth Kaunda doit faire face, trois ans plus tard, à des «émeutes de la faim» dans la «ceinture de cuivre», où le ras-le-bol populaire a atteint son comble. Incapable de trouver un arrangement avec le FMI, qui prescrit à ses yeux une potion trop amère, il tente d'ou-blier ses ennuis domestiques en se présentant, avec succès, à la présidence de l'Organisation de l'unité

7.2

S. L. West

Sales and

Sec. 3 C

K . M. . . . .

**3** 

61 12 20

Tell & Contract

arricane.

En 1990, quelques semaines
après avoir accueilli triomphalement à Lusaka M. Nelson Mandela, dont la libération change radicalement la donne en Afrique du Sud et dans la région, le héros quelque peu fatigne du combat contre l'apartheid doit interrompre ses vacances pour rentrer d'ur-gence à Lissaka, où le couvre-feu a été décrété, le 26 juin, après des troubles sur le campus. Dans une Afrique noire où l'heure de la contestation sonnait partout, le masque de respectabilité du régime Kaunda venait de tomber La République zambienne. Etat : parti unique depuis 1972, était contrainte de s'ouvrir au multipar-tisme. M. Kaunda accepterait-il pour autant d'alter au-delà du discours? Samedi, au lendemain de sa défaite, dans une adresse à la sa délaite; dans une adresse à la nation, il s'est incliné: «C'est ça le multipartisme, un jour on gagne des élections, un jour on en perd, ça n'est pas la fin du monde», a-t-il dit à la télévision. Et d'ajouter: «Je quitte State House [la présidence] très fier, vraiment très fier.»

JEAN-CLAUDE POMONTI

# Le nouveau chef de l'Etat

mation). Capitale: Lusaka, un million d'habitants. Langue officielle

anglais. Principal dialecte: bemba. Religions: animistes (70 %),

Histoire : colonie britannique depuis 1890, la Rhodésie du Nord prend

le nom de Zambie le 24 octobre 1964, au moment de son indépen-

Economie : le cuivre est la principale ressource du pays, la Zambie

# M. Frederick Chiluba, un syndicaliste populaire

LUSAKA

de notre envoyé spécial

Le nouveau président de l'Etat zambien est un homme de petite taille à l'allure et au visage volontaires qui n'était connu, jusqu'à l'an passé, que pour ses qualités de syndicaliste et d'âpre négociateur. Son aura s'est élargie avec son avenement à la tête du Mouvement pour le multipar-tisme et la démocratie (MMD), le principal parti d'opposition.

La popularité de M. Frederick Chiluba au sein de son parti s'est étendue rapidement depuis le mois de mars de cette année. Dans les réunions publiques organisées au cours de la campagne électorale, ses supporters l'appelaient « le libérateur » comme si, la magie aidant, il avait eu le pouvoir de remédier à l'inflation galopante, aux pénunes, au manque de manuels sco-

laires et de médicaments dans les hopitaux.

Cet homme providential, David appelé à terrasser Goliath, est né en 1943 dans la province de Luapula, dans l'extrême nord du pays, avant de suivre ses parents à Kitwe, dans la Copperbelt, littéralement la « ceinture de cuivre», poumon de l'économie zambienne, où il passa son enfance. Son père, mineur, mourut alors qu'il était encore enfant. Elevé par sa grand-mère, il abandonna l'école assez tôt et partit travailler quelque temps comme employé aux écritures dans une

plantation de sisal en Tanzanie. «C'est là, dit-il volontiers, que mon intérêt pour le syndicalisme naquit. » M. Frederick Chiluba, encore aujourd'hui, est fier d'avoir pu étudier les sciences politiques par correspondance. Il lui reste de cette époque un goût avéré pour la lecture. Il cite du reste aussi fréquemment la Bible que les grands auteurs.

Il débuta réellement dans la vie, professionnelle en 1968 en travaillant pour Atlas-Copco, à Ndola, dans la Copperbelt. Il reioignit aussitôt le mouvement syndical en adhérant à l'Union nationale du bâtiment, de l'ingénierie et des travailleurs qualifiés (NUBEGW), dont il devint président en 1971. Trois ans plus tard, il est élu à la tête du Congrès zambien des syndicats (ZCTU), une puissante confédération qu'il dirigera jusqu'en 1991 en étant réélu régulière-

M. Chilube connut la prison en 1981. Il fut incarcéré pour avoir, selon les dires du pouvoir, € fornenté des troubles sociaux ». Il eut la candeur de penser que son arrestation allait déclencher

les foudres populaires. Il n'en fut rien. Et M. Frederick Chiluba affirme que cette indifférence e forgé sa « détermination à lutter

contre l'injustice ». Ses collègues le décrivent comme un être plutôt autoritaire aimant à s'entourer de compagnons fidèles et supportant mal la critique. Il est incontestablement un habile manœuvrier pour être resté dix-sept ans à la barre du ZCTU, sournis aux tempêtes qui n'ont pas épargné le mouvement syndical. En tout cas, le candidat Chiluba avait fait le bon choix en prônant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les Zambiens en mal de changement lui ont reconnu les qualités essentielles pour défier sur son terrain le vieux dinosaure africain, M. Kenneth Kaunda, qu'il a finalement

### **EN BREF**

AFRIQUE DU SUD : prochaine visite du ministre des affaires étrangères à Moscou et dans les pays baltes. - Le porte-parole du ministre sud-africain des affaires étrangères a annoncé, ven-dredi le novembre, que M. Botha se rendra prochainement en URSS et dans les pays baltes. M. Botha sera le premier Sud-Africain à effectuer une visite au niveau gou-effectuer une visite au niveau gou-vernemental en Union soviétique. Les deux pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques, mais ont récemment ouvert des sections auprès des ambassades d'Autriche, à Moscou et à Pretoria, pour représenter leurs intérêts respectifs. - (Reuter.)

□ INDE : confirmation de l'enlèvement d'un ingénieur français par des indépendantistes du Cachemire. - Le groupe Al-Fatah (indépen-dantiste du Cachemire) a fait cir-

cule, vendredi la novembre, des lettres manuscrites et une photo-graphie de M. Antonio Silva, l'ingénieur français d'origine portu-gaise qu'il détient et qu'il menace d'exécuter, si le gouvernement indien ne libère pas de prison onze des siens. L'une de ces lettres est adressée au président Mitterrand. Le groupe Al-Fatah affirme qu'à l'heure actuelle, la libération de M. Silva mettrait en danger ses properse membres en caison du propres membres, en raison du ratissage effectué par les forces de sécurité indiennes dans la vallée du Cachemire. - (AP.)

□ IRLANDE : manœuvres militaires ludiques... - Le ministre irlandais de la défense a été interpelle au Parlement par un député à propos d'une caractéristique curieuse des exercices de tir de l'armée de réserve : faute d'un munitions, les soldats se contentent de pointer leurs armes et de crier « Bang! Bang!». En réponse au parlementaire, le ministre a souligné la nécessité des coupes budgétaires et assuré les députés que le « moral des troupes » n'était pas affecté. - (AFP.)

PHILIPPINES : reddition d'of-D PHILIPPINES: reddition d'officiers factieux. — Quinze officiers ayant participé à l'une ou l'autre des sept mutineries menées contre la présidente, Mª Corazon Aquino depuis son arrivée au pouvoir en 1986, se sont rendus vendredi l' novembre aux antorités militaires. Parmi eux, figure M. Eduardo Kapunan, considéré M. Eduardo Kapunan, consid comme l'inspirateur du colonel Gregorio Honasan, lui-même réputé le plus important des officiers rebelles passés à la clandestinité après l'échec des soulève-

ments. La reddition est survenue après des négociations auxquelles a participé le chef d'état-major, le général Lisandro Abadia. – (AP.)

□ TCHÉCOSLOVAQUIE : ultation sur l'avenir de la Fédération. - Le président Vaclav Havel a convoqué les principaux dirigeants politiques tchèques et slovaques à une « réunion urgente», dimanche 3 novembre, dans sa maison de campagne, sur l'avenir de la Fédération. Le but de cette réunion est d'écarter le danger d'une division du pays en deux Etats indépendants, réclamée par les mouvements séparatistes slovaques. - (/IFP.)

D\_TOGO : arrestation de trois officiers supérieurs proches du chef de l'Etat. - Le premier ministre de transition du Togo, Me Joseph

Kokou Kottisoh, a indiqué, jendi 31 octobre, que trois officiers supérieurs impliqués dans les coups de force militaires du mois dernier avaient été placés aux arrêts de rigueur le 15 octobre, en attendant d'être jugés. Ces officiers sont considérés comme des proches du chef de l'Etat, le géné-ral Gnassingbé Eyadéma. Parmi eux, figurent le colonel Toyi Gnas-singbé, commandant la garde pré-sidentielle et demi-frère du général Ryadéma, ainsi que le comman-dant Narcisse Djoua, «bête noire» des dirigeants de l'opposition. -

G TURQUIE : un activiste d'extrême gauche condanné à mort.

- Un tribunal militaire d'excep-tion d'istanbul a prononcé, ven-

tions à la réclusion à perpétuité, : issue du procès-fleuve de lutionnaire) soupconnés de multi-ples attentats et qui a duré plus de dix ans. 553 personnes ont été condamnés à des peines d'emprisonnement variant de trente-trois sonnement variant de trente-trois mois à vingt ans. 582 accusés ont été acquittés et le tribunal a ordonné un non-lieu pour 66 accusés, dont ceux qui sont décédés pendant la durée du procès. — (AFP.)

Rectificatif. - Dans l'entretien qu'il nous a accordé (le Monde du 1º novembre). M. Ghozali, premier ministre algérien, a déciaré : «... Soyons proalgériens de notre côté, soyez profrançais du vôtre...», une malencontreuse erreur de transmission nous l'a fait écrire.

Le trente-septième anniversaire du début de l'insurrection algérienne contre la colonisation française a été célébré, vendredi 1ª novembre, dans tout le pays par de nombreuses cérémonies. (FIS), pour sa part, avait choisi ce jour pour défiler dans les rues de la capitale en se présentant comme le seul héritier légitime du mouvement d'insurrection. La manifestation a ressemblé cent cinquante mille à trois cent mille personnes, selon les estimations.

Wild day on the property of th

Reference of the control of the cont

Medical and and an and an analysis of the second se

Property of the same of the sa

See a K. N. a constitution

See a K. A. Some See and See a See a

Sendant is the majority of the control of the contr

destroy to Maria de la companya del companya del companya de la co

dec do et militario

AME INC.

.....

- Carrier 19

THE PROPERTY OF PARTY OF STREET

Secretary of the source of the secretary of the secretary

Salar Commence

Sees der die Berthere. Mehr er der der der Berthere. Ausgeber er der der Berthere.

Commence of the second second second

44 11 7 11

医复数医生物 医生

4271.6

700

-: £ 3

**\*** 

-5

C M COMP POMP

DEL RE

A Made

● 中心

\*\*\*

MATE

ART LESY

E WHITE

لبيه ويووث

( Table 2011)

LANGUAGES

4234 1 1 1

The state of the s

· in the de

on mag

la masque

เสทร์ง

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

with a frequency of Mar de Vi

ALGER

de notre correspondant

C'est comme si rien n'avait change. Cinq mois après les événements qui, en juin dernier. devaient conduire à l'arrestation des principaux dirigeants du FIS, à la chute du gouvernement et au report des élections législatives, le parti intégriste, toujours aussi puissant, défile dans les rues de la capitale, avec les mêmes slogans pour réclamer un « Etat islami-que », les mêmes fantasmes pour dénoncer « la presse juive », et la même détermination à marquer sa présence sur la scène politique.

Vendredi, après la grande prière, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont donc traversé Alger, de la place du 1º-Mai à celle des Martyrs, d'où la police les avait brutalement chassés en juin dernier. Venus de tout le pays, ils étaient bientôt rejoints par la jeunesse de Bab-el-Oued et de la Casbah, qui a rapidement renforcé le cortège. La «sauce» islamique, une fois de plus, a pris : un fond de vrais dévots, un grand bol d'exclus sociaux, quelques pincées de commerçants qui voient loin et, pour pimenter le tout, une copieuse cuillerée de jennes qui, la rage au cœur, n'ont plus pour boussole que la haine des éternels vaincus.

#### Retour à la case départ

Le réveil est dur pour ceux qui pensaient, sinon espéraient, que ses morts, l'emprisonnement de ses dirigeants et la fermeture de ses locaux allaient contenir le parti intégriste pour longtemps. Malgré les entraves portées à ses

activités - ses bureaux demeurent clos et sa presse interdite de fait le FIS est encore là, sans doute désorganisé au sommet, mais toujours tonique à la base.

Cinq mois après les émeutes Le Front islamique du salut à la case départ. Pour protester de juin, on semble en être revenu contre le découpage électoral qu'il jugezit inique, le FIS menaçait alors de boycotter les élections législatives tout en désignant ses candidats et en se donnant les moyens de faire campagne. Aujourd'hui, de la même façon, il affirme que la libération des détenus est un quasi-préalable à sa participation aux prochaines élections, mais il a retiré les dossiers qui lui permettront éventuellement d'inscrire ses candidats.

> Autant de similitudes qui font craindre à certains la répétition, demain, des dérapages d'hier. De fait l'éventuelle participation du FIS aux élections de décembre prochain est en train de devenir le problème politique numéro un du gouvernement. Soit les islamistes présentent leurs candidats et ils seront vraisemblablement (le succès de leur manifestation l'indique une fois encore) le premier parti de la nouvelle Assemblée; il faudra alors compter avec eux pour la formation du gouvernement. Soit, comme certains de leurs responsables le préconisent, ils boycottent la consultation, et ils diminueront d'autant la crédibilité de l'événement alors que se développe, y compris parmi les partis qui ont annoncé leur participation, un fort courant de scenticisme autour de ces élections trop souvent promises et reportées.

Conscient du danger que représenterait un important mouvement d'abstention, le premier ministre, M. Sid Ahmed Ghozali, a plusieurs, fois affirmé, comme il l'a fait lors d'un récent entretien au Monde (numéro du le novembre), que l'arne de ses priorités était d'inciter les Algériens à utiliser leur bulletin de vote. De son côté, le président Chadli vient de laisser entendre qu'il pourrait exercer son droit de grâce une fois que seraient jugés les dirigeants du FIS incarcérés. La déclaration, faite jeudi, a été aussitôt ressentie comme un appei du pied en direction des intégristes qui seraient tentés d'échanger la participation de leur parti contre la libération de leurs dirigeants.

**GEORGES MARION** 

ZAIRE: alors que les nouveaux ministres prêtaient serment

## L'opposition a créé un « gouvernement-bis »

demande le maintien d'une présence militaire étrangère dans le pays, le gouvernement a fait savoir, vendredi 1º novembre. au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il souhaitait le départ immédiat des troupes belges de son territoire. Selon la radio belge, les parachutistes envoyés par Bruxelles auront quitté le Zaire

### KINSHASA

de notre envoyée spéciale

Garde présidentielle en uniforme de parade, long tapis à imprimé léopard dans les allées, fanfare. Mercedes et serveurs en livrée : c'est avec un faste ostensible que la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement zaīrois, dirige par M. Mungul Diaka, a été organisée, vendredi, dans le domaine présidentiel de Nsele, à une cinquantaine de kilomètres de Kin-

Un à un les trente-quatre ministres et secrétaires d'Etat sont venus signer, sous le regard impassible du chef de l'Etat, le document officiel par lequel chacun d'eux s'engage à « respecter la

La television nationale-qui a retransmis des extraits de la cérémonie, a omis, en revanche, de signaler la tenne, au même moment, d'un premier «conseil

Alors que l'opposition zairoise des ministres » organisé par les partis de l'opposition au domicile kinois de M. Etienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), figure de proue de la contestation, qui fut récemment un premier ministre « consenti » et vite révoqué par le président. A l'exemple de leurs lointains cousins malgaches, les opposants zaïrois ont ainsi mis sur pied une sorte de « gouvernement-bis », dont il est encore difficile de esurer la crédibilité et la popularité dans le pays.

Visiblement soucieux de faire un peu de ménage dans leurs rangs, les dirigeants de l'UDPS et du Parti démocrate-chrétien - devenus, de facto, les deux principales composantes de l'Union sacrée, la coalition des mouvements d'opposition - ont décidé d'exclure les partis dont les membres ont accepté de participer au gouvernement de M. Mungul Diaka.

L'opposition a, demandé une nouvelle fois à la France et à la Belgique de « maintenir et renforcer» la présence de leurs troupes au Zaïre. Cet appel semble cependant ne devoir être qu'un vœu pieux : les militaires français ont quitté le pays jeudi et leurs homo-logues beiges devraient avoir plié bagages et paquetages au milieu de la semaine prochaine. En revanche, l'Union sacrée a exclu d'organiser, dans les jours qui viennent, des manifestations de rue ou des réunions publiques.

CATHERINE SIMON VOIX. - (AFP.)

## EUROPE

# Les députés de Russie ont accordé les pouvoirs spéciaux à M. Eltsine

Le Congrès des députés de Russie a accordé, vendredi 1" novembre, à M. Boris Eltsine les pouvoirs exceptionnels qu'il demandait afin de lancer son programme radical de réformes exposé il y a une semaine (le Monde du 30 octobre). Le président de la Fédération de Russie a été învesti, par un vote très largement majoritaire, du droit de gouverner par décrets et de suspendre «les actes légaux et législatifs de l'Union soviétique » contredisant sa propre réforme an Russia

L'adoption de deux textes formant l'ossature du programme de libérali-sation de l'économie russe a donné lieu à de longs débats. A la dernière minute, les députés ont adopté, par 753 voix pour et 59 contre, le texte sur les « garanties légales de la réforme économique» qui accorde au président russe le droit de gouverner par décrets dans le domaine social et économique. Les députés ont également approuvé par 787 voix pour et 56 contre le

exécutif » qui donne au président russe le droit de nommer les dirigeants des administrations locales pendant un an, après avis des députés de la région concernée. Toutes les élections locales sont en outre suspendues jusqu'au le décembre

M. Serguel Chakhral, inspirateur de la plupart des décrets pris par le président Eltsine ces derniers mois, a dù défendre point par point les deux textes, adoptés finalement avec des amendements mineurs. Le Parlement russe et sa direction collégiale, le présidium, conservent ainsi un droit de veto pour les décrets «contraires à la législation de la Fédération de Russie», à utiliser dans un délai d'une sernaine

Le conseiller d'État de la Russie,

La libéralisation des prix que M. Eltsine a promise, lundi, d'intro-duire avant la fin de l'année avait immédiatement replongé les Russes dans une frénésie d'achats et de stockage des rares produits encore en magasins, donnant un nouveau en magasins, donnant un nouveau coup de spirale aux prix. Vendredi, les conseillers de M. Elsine expli-quaient que cette libéralisation ne se fera pas brutalement, qu'il faudra privatisation et que, en tout état de Entre-temps, en effet, ce comité cause les prix des produits énergéti-ques et de l'alimentation de base (pain, lait, aliments pour enfants et...

Menaces sur la Gosbank

La confusion reste également entière sur la question de la décentralisation monétaire et financière au niveau de l'Union. Jeudi, M. Boris Eltsine annonçait qu'il envisageait de supprimer la Banque d'État soviétique (Gos-bank) au profit de la Banque d'Etat russe, qui émettrait la mon-naie, ce qui avait vivement inquiété les milieux occidentaux. Mais vendredi M. Eltsine avait «changé d'avis», déclarait M. Ivan Silaev, confirmé le même jour dans ses fonctions de président du Comité économique inter-républicain, vestige du gouvernement cen-tral soviétique.

Plus peut-être qu'une volte-face, ces déclarations contradictoires du président russe traduisent la pres-sion qu'il exerce régulièrement sur les autres Républiques et sur le

inter-républicain annonçait une série de mesures allant dans le sens souhaité par la Russie : il suspendait une nouvelle émission de 30 milliards de roubles demandée par M. Gorbatchev pour couvrir le déficit fédéral, annonçait la suppression de quelque quatre-vingts ministères fédéraux sur une centaine au 15 novembre, ainsi que la tenue d'une réunion au somme des Républiques sur la question de la dette soviétique. Ce sommet doit se tenir le 9 novembre à Kiev, a annoncé l'agence Tass, alors que l'Ukraine ne fait pas partie des huit Républiques ayant signé le traité économique le 18 octobre demier. L'Ukraine a fait savoir qu'elle acceptait de participer au remboursement de la dette extérieure soviétique, mais exigeait en compensation sa part des créances et avoirs soviétiques Les procédés de calcul permettant de départager dettes et ressources entre Républiques - question hautement complexe et politique sont désormais au premier plan des relations inter-républicaines de

Tex-URSS. - (AFP, Reuter.)

9

#### YOUGOSLAVIE

## Le «bloc serbe» juge les propositions des Douze «fondamentalement acceptables»

Le statut des Serbes de Croatie proposé par la conférence de paix de La Haye est « fondamentalement acceptable », a estimé le « bloc serbe » (Serbie, Kosovo, Voïvodine, Monténégro) au sein de la présidence yougoslave qui s'est réuni, vendredi le novembre, à Belgrade.

Toutefois, les garanties concernant le bon fonctionnement de ce statut sont jugées, selon le communiqué cité par l'agence Tanjug, « absolument insatisfaisantes ».

Le «bloc serbe» semble avoir ainsi assoupli sa position sur le sort de la communauté serbe en Croatie (environ 600 000 personnes), ce qui laisse prévoir qu'il se rendra à la réunion plénière de la conférence de paix à La Haye, mardi 5 novembre, alors qu'il avait boycotté la session précédente. En soutenant, du moins en par-

tie, le statut proposé par la CEE pour les Serbes de Croatie, la Ser-bie échappe à la menace de sanctions économiques brandie par les Douze en cas de rejet des principes généraux du plan qui doit être présenté la semaine prochaine

En même temps, son engagement réaffirmé pour trouver un cadre permettant « aux peuples qui le souhaitent de vivre dans un Etat commun » répond à l'attente des Serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, qui ont exprimé leur volonté de vivre tous dans un même Etat centré autour de la Serbie. – (AFP.)

O Bombardements autour de Dubrovník. - L'armée yougoslave a bombardé, vendredi 1ª novembre, pendant six heures les agglomérations de Zaton et Mikosica, à 2 kilomètres au nord du centre historique de Dubrovnik, déclenchant des incendies sur les collines voisines. La radio croate a annoncé qu'une semme et quatre cnfants avaient été tués pendant ces bombardements. Il s'agit de l'attaque la plus violente depuis le 25 octobre, date à laquelle l'armée yougoslave a accepté une trève autour de Dubrovnik. La ville de ronnants, dans le nord-est de la Croatie, ont également été bombardés vendredi. - (Reuter.)

#### GRANDE-BRETAGNE

## Le gouvernement veut endiguer l'afflux des demandeurs d'asile

LONDRES

de notre correspondant

M. Peter Llyod, secrétaire d'État à l'intérieur, n'a pas caché que l'ap-plication de la loi sur le droit d'asile, dont le projet a été présenté, vendredi le novembre, ne se ferait pas sans quelques «bavures», c'està-dire sans que d'authentiques demandeurs d'asile se voient refuser l'entrée en Grande-Bretagne.

Comme d'autres pays occidentaux. la Grande-Bretagne est confrontée à un accroissement rapide du nombre de réfugiés en provenance de pays en développe-ment et originaires de l'Europe de l'Est: le nombre des demandeurs d'asile a été multiplié par dix en trois ans. 5 000 demandes ont été enregistrées en 1988, 30 000 en 1990, et plus de 46 000 cette année. « Il serait grandement irresponsable de la part du gouvernement de ne pas réagir devant cet afflux », a expliqué le ministre de l'intérieur, M. Kenneth Baker.

Le gouvernement britannique a donc décidé de se doter d'une législation beaucoup plus restrictive, dans le but de réduire le nombre des personnes autorisées à pénétrer qui se voient accorder une « nermission exceptionnelle de séjour » (ELR), pour des raisons humani-taires ou dans l'attente d'une déci-

sion administrative. Sur les 4 060 demandeurs dont la situation a été tranchée en 1990, 2 460, soit 60 %, ont bénéficié de l'ELR pour une période (renouvelable) de douze mois. L'asile a été accordé à 980 personnes (24 %), et le demandes de 650 personnes (16 %) ont été rejetées. Environ 60 000 cas sont en cours d'examen.

Des mesures destinées à intervenir avant même l'entrée en Grande-Bretagne sont prévues : les compa gnies aériennes, qui risquent déjà une amende de 2 000 livres (environ 20 800 francs) en cas de transport d'un passager sans documents d'immigration en règle, devront multiplier les contrôles à l'embar-quement. Selon le projet de loi (que le gouvernement souhaite voir adopter par le Parlement avant les prochaines élections générales), l'asile sera notamment refusé si la demande n'est pas déposée dès l'ar-rivée. La police pourra, d'autre part, prélever les empreintes digitales des demandeurs, afin de détecter les demandes multiples sous des noms délai de réponse de l'administration (deux ans en moyenne) à quatre mois, 760 officiers d'immigration vont être recrutés, 300 centres d'hébergement provisoires vont être créés. Enfin, les allocations de logement aux demandeurs d'asile seront

LAURENT ZECCHINI

### A TRAVERS LE MONDE

### **BIRMANIE**

Première motion de censure contre le

**ANDORRE** 

chef du gouvernement Pour la première fois en princi-

pauté d'Andorre, une motion de censure demandant la démission du chef du gouvernement, M. Oscar Ribas, a été remise, jaudi 31 octobre, à M. Albert Gélabert, syndic général (président du Parlement), par douze conseillers généraux de la tendance majoritaire, qui compte seize consellers sur vingt-huit. Le basculement de cinq conseillers généraux avait entraîné un changement de majorité au conseil général des Vallées (le Parlement andorran) et permis à M. Gélabert d'être élu syndic général de la principauté, le 11 février 1991. Depuis, tous les projets de loi que le gouvernement a présentés, y compris celui du budget, ont été systématiquement bloqués. Le syndic convoquera le 7 novembre une séance extreordinaire du conseil général qui devra procéder à un vote le jour même. M. Ribas, en fonction depuis le 12 janvier 1990, est luimême élu par le conseil des Vallées. Les lois andorranes ne permettent la révocation d'un chef de gouvernement que par une majorité des deux tiers, soit dix-neuf

M™ Suu Kyi, Prix Nobel de la paix a entrepris

une grève de la faim

M™ Aung San Suu Kyi, l'oppo-sante birmane qui a recu, le 14 octobre, le prix Nobel de la paix pour son action non violente en faveur des droits de l'homme dans son pays, mène depuis près de deux semaines une grève de la faim et se trouve dans un état de santé critique, a annoncé samedi 2 novembre le gouvernement de coalition nationale de l'union de Birmanie (NCGUB), en exil à Bang-

Détenue depuis juillet 1989 à son domicile de Rangoun, ou ail-leurs, par la junte militaire au pouvoir, Mr. Suu Kyi, âgée de que-rante-six ans, entend ainsi protester contre le refus des dirigeants birmans de lui laisser rencontrer une délégation des Nations unies qui vient d'accom-plir une visite de caractère humanitaire dans le pays. Sa vie est en danger, ont affirmé les opposants birmans. A Oslo cependant, le secrétaire général du comité Nobel a déclaré savoir de source sûre que Mme Suu Kyi a pu avoir connaissance, en dépit de la censure en vigueur, de l'attribution du Prix 1991. - (AFP, AP.)

### **CAMBODGE**

Un avion militaire français

sous autorité de l'ONU reioint Phnom-Penh

Un Transall C-160 de l'armée de l'air française est arrivé vendredi 1º novembre à Bangkok, avant de rejoindre Phnom-Penh. II emmène une unité de commandement et des spécialistes militaires du transport aérien, constituant les premiers éléments de la

Cette Mission préparatoire de l'ONU au Cambodge, qui comp-tera au total 260 hommes (110 militaires et 150 civils), est chargée d'organiser le déploiement, à partir du 1<sup>er</sup> janvier prochain, de l'APRONUC, l'Autorité provisoire des Nations unies au Cambodge, dont la mise en place a été décidée par la conférence de paix de Paris, le 23 octobre. L'APRONUC, qui exercera une véritable tutelle sur le pays en attendant la tenue d'élections, vers le printemps de 1993, comptera jusqu'à 12 000 personnes. Sa composante militaire sera, en particulier, chargée de vérifier l'application du cassezle-feu et de procéder au démi-

Des militaires de vingt-deux pays participeront à la mission de l'ONU.

## **CUBA**

M. Castro refuserait à sa fille illégitime de quitter le pavs

Seule fille des cinq enfants illégitimes du leader de la révolution cubaine, Mª Alina Fernandez Revueltas, âgée de trente-cinq ans, vivrait pratiquement en résidence surveillée depuis deux ans à La Havane et se verrait systématiguement refuser par les autorités cubaines le droit de se rendre à l'étranger.

Le docteur Alfredo Garcia de Santamarina, qui a obtenu l'asile politique en Suède en juin dernier, affirme que l'état de santé de celle-ci serait devenu préoccupant. Elle ne serait même plus en mesure de s'occuper elle-même de sa petite fille. Jamais reconnue officiellement par son père. M·· Fernandez a néanmoins joui des privilèges réservés à la nomenklatura cubaine. Le docteur Garcia indique qu'il a alerté les organisations internationales concernées afin qu'elles fassent pression sur le régime castriste pour autoriser Mrs Fernandez, fille de Naty Revueltas (une des premières militantes du groupe constitué autour de Fidel Castro pour s'opposer au dictateur Batista) à quitter le territoire cubain. (Corresp.)



## La France souhaite aider Sanaa à sortir de son isolement

Après une visite de deux jours au Yémen, M. Roland Dumas devait rencontrer, samedi 2 novembre, le président Moubarak en Egypte et s'entretenir à Djeddah avec le roi Fahd d'Arabie saoudite.

de notre envoyée spéciale

M. Roland Dumas voulait exprimer l'intérêt de la France pour un pays assez singulier dans le monde arabe, le Yémen. M. Jack Lang avait l'idée, alors que l'on célèbre le centenaire de la mort de Rimbaud, de transformer la maison où vécut le poète à Aden en un centre franco-arabe de poésie. Cette 31 octobre et 1º novembre, à un périple des deux ministres au ovaume de Saba, devenu depuis e plus pauvre des pays arabes où, dans le peu de temps qu'autorise une visite officielle, ils découvrirent de concert quelques-unes des merveilles de la mythique Arabie. On les vit, l'un et l'autre munis d'un appareil photo, essayant de fixer l'étrange beauté des maisons de Sanaa dans les rues poussiéreuses de la vieille ville, arpenter quelques-uns des hauts lieux de la daire vallée de l'Hadramaout celle de la myrrhe et de l'encens où, dit-on, naquirent les Rois mages, et s'arrêter longuement à Shibam, la ville couleur désert où le savoir-faire architectural sécu-laire des Yéménites a érigé un saisissant ensemble de «gratte-ciel» de terre. Ce voyage yéménite s'achevait pour M. Roland Dumas à Aden, dans la maison du poèteégociant, hâtivement restaurée, « lieu de rencontre idéal de la poé sie francophone et de la poésie arabe », selon le ministre de la culture, mais dont la vocation prérement arrêtée,

Le principal motif de la visite

s'agissait, en substance, de faire de ce pays, bien disposé envers la France, l'un des points d'appui dans le monde arabe d'une diplo matie française qui n'a pas renoncé à affirmer sa « différence ». Le Yémen, fait-on valoir, mène, depuis la réunification en mai 1990 - entre un Sud ancienne-ment marxiste et un Nord aux

structures traditionnelles et tribales - une expérience de démocratisation unique dans la région. Les partis politiques et les journaux s'y sont multipliés et des élections y seront organisées dans moins de

Cette expérience ne va pas sans tensions, dues aux difficultés écomistes, au désenchantement du et plus rapides bénéfices de la réunification (le Monde des 9 et 10 juillet et du 26 octobre). Mais, à l'issue des entretiens qu'il a eus jeudi à Sansa, notamment avec le président Ali Abdallah Saleh, M. Roland Dumas se disait convaincu de l'adhésion de ce pays au processus d'unification mis en œuvre et de la détermination de ses dirigeants à poursuivre sur la voie de la démocratisation, Il leur faut, disait M. Roland Dumas, du «courage».

#### Retombées de la guerre du Golfe

Le Yémen est en effet en train de payer extremement cher les positions qu'il a prises lors de la crise du Golfe. L'Arabie saoudite, son principal bailleur de fonds, a coupé tout crédit et renvoyé chez eux près d'un million de Yéménites qui faisaient vivre une large partie de la population de ce pays (environ 14 millions d'habitants). Le Yémen s'est retrouvé après la guerre dans un relatif isolement et doute notamment exclu d'éventuels arrangements de sécurité régionaux. M. Dumas pouvait peut-être trouver, samedi à Dieddah, l'occasion de transmetdu ministre des affaires étrangères à Djeddah, l'occasion de transmet-était d'ordre plus politique. Il tre au souverain saoudien le désir

des dirigeants yéménites de renouer le dialogue avec leurs

Lors de son long entretien avec le ministre français, le général Saleh a, selon M. Dumas, démontre son souci de rectifier la « fausse image » qui fut donnée de son pays pendant le conflit avec l'Irak en raison de ses positions au Conseil de sécurité de l'ONU, de ses contacts avec M. Saddam Hussein et de ceux, toujours très fréquents, avec M. Yasser Arafat. M. Dumas a fait remarquer que le Yémen avait voté à l'ONU «toutes les résolutions sauf deux» et estimé que la démarche du général Saleh à Bagdad visait, comme celle de la France, «à évi-ter la guerre». A propos de la conférence de Madrid, le chef de l'Etat yéménite a déclaré, à l'issue de cet sentretien, qu'il soutenait ce processus et qu'il « appréciait la position de la France en faveur du droit des Palestiniens à un Etat ». M. Dumas a indiqué pour sa part qu'il avait aussi fait valoir les légitimes soucis d'Israel pour sa sécurité, qu'il avait trouvé un interlo-cuteur « sensible à ce raisonnement » et qu'on ne pouvait pas ranger ce pays « dans la catégorie des extrémistes ».

La visite de M. Roland Dumas s'est traduite, au plan bilatéral, par un programme d'aide qui n'est peut-ètre pas tout à fait à la hau-teur de ses ambitions politiques : 80 millions de francs, sons forme de dons du Trésor, sont affectés à des projets de développement au élever l'aide alimentaire sous forme de dons de farine, à 4 000 tonnes en 1992 (contre 3 000 actuellement); un crédit acheteur pour l'achat de 300 000 tonnes de blé a été ouvert cette année. M. Dumas a, d'autre part, signé un accord de coopération culturelle, scientifique et tance les deux accords existant précédemment avec le Yémen du Nord et celui du Sud.

CLAIRE TRÉAN

La visite de l'ancien premier ministre en Chine

## M. Chirac réprouve l'attitude de Pékin sur les droits de l'homme et la non-prolifération des armements

assisté à la remise du Prix impérial à divers artistes, M. Jacques Chirac a été reçu, vendredi 1º novembre, à Pékin, par M. Jiang Zemin, secrétaire général du Parti communiste chinois, puis par M. Zhu Rongji, vice-premier ministre, avant de s'entretenir samedi matin avec M. Qian Qichen, ministre des affaires étrangères. En dépit de l'insistance de ses hôtes chinois, l'ancien premier ministre français a refusé de rencontrer le maire de Pékin, M. Chen Xitong, figure conservatrice associée à la répression de Tiananmen en 1989.

de nos envoyés spéciaux

M. Jacques Chirac a déclaré, à l'issue de ses entretiens, ne pas avoir obtenu de réponses satisfaisantes sur les deux principaux sujets qu'il a évoqués avec ses interlocuteurs chinois, à savoir le respect des droits de l'homme et la non-prolifération des arme-

Sur le premier point, le vice-premier ministre M. Zhu s'est contenté de lui remettre, sans le moindre commentaire, un Livre blanc que les autorités chinoises ont publié le même jour, tandis que M. Jiang Zemin se lançait dans des métaphores culinaires. dans des métaphores culinaires « J'ai été à Lyon, j'ai vu de nom breuses sortes de fromages. Je les alme beaucoup mais. en général, les Chinois ne les apprécient pas », a déclaré M. Jiang pour signifier à son interlocuteur que la concep-tion occidentale des droits de l'homme n'était pas adaptée à la situation chinoise. « Un usage intelligent et humoristique de la langue de bois », a commenté

«Sans remettre en cause leurs principes et une certaine forme d'autorité, ils se grandiraient en respectant les droits de l'homme», a encore dit le maire de Paris en rendant compte de ses conversa-tions. « Ce qu'il nous faut faire,

Venant de Tokyo, où il avait c'est enfoncer ce clou, poliment mais fermement. Comme pour les négociations commerciales avec les Saponais, v

Se disant généralement en accord avec l'attitude adoptée par gouvernement français vis-à-vis de Pékin, l'ancien premier minis-tre a demandé une amnistie des détenus politiques et la cessation des exécutions massives de criminels: «La Chine ne sera pas une puissance respectée tant qu'elle n'acceptera pas de tenir compte de cette exigence minimale en matière de droits de l'homme. » M. Chirac compte laisser à ses hôtes une note évoquant le sort de trois catégories de a victimes » du refus de dialoguer : dissidents, religieux et Tibétains. La mission de juristes qui a récemment séjourné en Chine - sans résultats - doit pou-voir revenir « et travailler sérieusement », a-t-il ajouté.

Pour l'ex-premier ministre, cette affaire des droits de l'homme n'est que l'une des « deux graves www. commises par la direction chinoise; l'autre est son comportement «irresponsable et inaccepta-ble sur le plan moral» en matière d'exportations de technologies sensibles. Il s'est entendu rappeler par le ministre des affaires étrangères, M. Qian Qichen, un proverbe chinois: « Les mandarins peuvent allumer tous les incendies, le petit peuple n'a pas le droit de craquer une allumette ». Traduction de M. Chirac: «Les Grands font des

betises, pourquoi pas nous?» Ces exportations sont pour la Chine, déplore le maire de Paris, une source non négligeable de rare, une source non négligeable de revenus, ainsi qu'un moyen de faire valoir son existence politique « dans un monde de moins en moins sur ». Il estime que la Chine finira par signer le traité de non-prolifération nucléaire. Sans grand espoir à court terme, il a appelé les dirigeants chinois à se joindre à la France à la tête d'une « croisade » destinée à organiser, sous l'égide des Nations unies, un contrôle des exportations d'armes

> FRANCIS DERON et DANIEL VERNET

## Les instances dirigeantes de l'UNESCO deviennent plus politiques

La vingt-sixième conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, ouverte à Paris le 15 octobre et qui clôturera ses travaux le 7 novembre, a adopté par consensus le projet -originellement japonais - d'amen-dement de l'acte constitutif de l'UNESCO, vieux de quarante-cinq

Cette réforme fait des cinquante Cette réforme fait des cinquante et un membres du conseil exécutif, organe central de l'organisation, les représentants « directs » de leur pays d'origine, et non plus un ensemble de personnalités élues avant tout – du moins théoriquement – pour leurs qualités intellectuelles. Ce texte consacre la « politisation» du conseil exécutif tisation » du conseil exécutif, considérée par les promoteurs de l'amendement comme un « gage

d'efficacité ». Des élections ont ensuite eu lieu pour renouveler une partie du conseil exécutif. Le candidat de la France, qui était son propre ambassadeur auprès de l'UNESCO, M. Jean-Pierre Angrémy (en littérature Pierre-Jean Rémy, de l'Académie française), a été étu par 123 voix sur 151 suf-transe en remplacement frages exprimés, en remplacement de M= Marie-Claude Cabana, une diplomate proche de M. Jacques

Les Etats baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie) ainsi que Tuvalu (ex-colonie britannique insulaire du Pacifique anciennement nommés Pacifique anciennement nommee Ellice) ont été admis au sein de l'Organisation par la conférence générale; enfin, celle-ci s'est donné un président pour deux ans : l'his-torien kenyan Bethuel-Allan Ogot (né en 1929), directeur général des Chemins de fer du Kenya dernis Chemins de fer du Kenya depuis 1986, qui était notamment le favori des nations anglophones.

# **AMÉRIQUES**

ETATS-UNIS: la campagne pour l'élection présidentielle de 1992

## Mario Cuomo « l'Hamlet de l'Hudson »

Sa candidature à l'investiture du parti démocrate pourrait changer du tout au tout la physionomie de la campagne pour l'élection présidentielle de l'an prochain, pour laquelle le président Bush part grand gagnant. Mais Mario Cuomo. le gouverneur de l'Etat de New-York, fait attendre sa décision, et les milieux politiques n'en finissent pas de scruter ses propos sibyllins

WASHINGTON

correspondance

Va-t-il ou non entrer dans la course à la Maison Blanche? En 1988, après beaucoup de tergiversations, Mario Cuomo, gouverneur de l'Etat de New-York depuis neuf ans, avait décidé de renoncer à sa candidature. Cette année, celui qu'on appelle ironiquement «le Prince Mario», ou «l'Hamlet de l'Hudson», hésite encore, entretenant le suspense parmi les experts divisés. Certains décèlent dans ses propos l'intention de se présenter; d'autres, au contraire, concluent à un nouveau refus.

#### Un excellent orateur

Son entrés en lice pourrait modifier le paysage politique : il est considéré comme le seul des hommes politiques démocrates ayant l'envergure suffisante pour tenir tête au président Bush, et sa candidature à l'investiture du Parti démocrate éclipserait toutes les autres.

Publiquement, les républicains, s'affirment satisfaits. Ils prétendent que ses convictions libérales, celles d'un homme se situant à gauche, avec une large propension à augmenter les dépenses et les taxes de son Etat (il proposait récemment 1 milliard de dollars d'impôts nouveaux), le rendent très vulnérable. En privé toutefois, ils admettent que Mario Cuomo représente le danger le plus sérieux pour le président Bush, surtout si la situation économique s'aggravait ou restait stag-

En fait, « le Prince Mario », contrairement à ce qu'il pensait il y a quatre ans, estimerait aujourd'hui que le président Bush n'est pas invincible. Il ne serait pas impressionné par la forte popularité (actuellement à nuations concernant son fils (AFP, AP.)

65 %) du président et il ne manquerait pas de rappeler qu'en 1982, bien que distancé de 35 points, il avait battu son concurrent pour le poste de gouverneur de son Etat.

Mario Cuomo a conscience de ses atouts : il sait qu'il est en mesure de polariser le mécontentement des classes moyennes et qu'il peut se présenter comme le champion des economiquement faibles face aux ∢riches » favorisés par l'administration Bush. Fils d'un pauvre immigrant italien, père de cinq enfants, ayant fait une belle carrière d'avocat, puis de politi-. cien, excellent joueur de basebail, il peut rallier de larges secteurs de l'électorat, à commencer par les minorités ethniques, qui se retrouvent plus en lui qu'en Bush, le patricien.

Mais ce qui le distingue surtout des autres hommes politiques, c'est un remarquable talent d'orateur, reconnu par tous les professionnels. « Cuomo, c'est de la poésie, tous les autres font de la proses, a déclaré un jour l'ancien président républicain Richard Nixon. «le Prince Mario» est en effet très à l'aise devant tous les auditoires, qu'il s'agisse des petites gens du feubourg new-vorkais de Queens ou des professeurs d'université. Les spécialistes pensent que, dans un débat télévisé, le président Bush serait surclassé.

Le gouverneur de New-York n'aurait pas de mal à obtenir un large soutien financier des baill'état-major de son parti estime que, même s'il était battu en 1992, sa campagne aiderait substantiellement les candidats démocrates au Congres et aux postes de gouverneur.

#### Les foudres de l'Eglise

Alors, pourquoi hésite-t-il encore? Parce qu'il a également conscience de ses limites et de ses points faibles. Son origine ethnique le rend suspect aux yeux de nombreux électeurs. entretenus par la presse et le cinéma dans leurs convictions qu'un italo-Américain ne peut être que malhonnête, sinon même associé à la Mafia. Bien que étant lui-même au-dessue de tout soupçon, les activités douteuses de certains de ses collaborateurs et certaines insi-

Cet homme de famille, catholique pratiquant, s'est aussi attiré les foudres de l'Edise per son attitude nuancée sur le problème de l'avortement, qui n'a satisfait ni les adversaires ni les partisans de l'interruption de gros

mort le dessert auprès du grand et du sud du pays se métient d'un homme ayant fait exclusivement sa camère a New-York Surtout, l'énorme endettement de l'Etat de New-York compromet sa réputation de gestionnaire. Et Mario Cuomo n'a-t-il pas affirmé qu'il était difficile, voire impossible, de mener une campagne présidentielle et d'assumer ses fonctions de gouverneur? Le précédent de M. Michael Dukakis, candidat malheureux en 1988, qui avait fait ce cumul, n'est évidemmen pas encourageant.

Finalement, selon certains de ses proches, Mano Cuomo s'interrogerait sur sa capacité d'exercer la magistrature suprême. Il se sentirait encore « provincial » et insuffisamment au courant des problèmes mondiaux, soulignant qu'il n'aime pas tellement les déplacements.

Néanmoins, l'état-major républicain a pris ses précautions. Des spots publicitaires sont déjà prêts, montrant des images de rues défoncées, d'immeubles l'Amérique ce qu'il fait pour

HENRI PIERRE

a Tuerie sur un campus dans l'Iowa - Un étudiant d'origine chinoise, apparemment frustré de n'avoir pas réussi à décrocher une distinction académique, a tué quatre personnes et grièvement blessé deux autres avant de se donner la mort sur le campus de l'université de l'Iowa, à Iowa-City, ont indiqué les autorités locales. Le forcené a notamment tué, dans un des amphithéâtres du campus, l'étudiant, d'origine chinoise comme lui, qui a obtenu la distinction qu'il convoitait. Ce drame survient moins de trois semaines après la tuerie de Killeen (Texas) au cours de laquelle 23 personnes avaient été assassinées dans un restaurant par un tireur fou. -

## **CANADA**

# Un otage «oublié» au Liban

Le nom de Me Henriette Haddad, qui a la double nationalité libanaise et canadienne, ne figure pas sur la liste « officielle » des otages au Liban. Pourtant, sa famille affirme, depuis Montréal, qu'elle a été enlevée en 1985, et demande au gouvernement canadien d'accentuer ses pressions pour obtenir sa libération avant

MONTRÉAL

de notre correspondant Issue d'une famille chrétienne

de commerçants beyroutins, Mª Henriette Haddad, agée de soixante-quatre ans, vivait depuis 1980 au Canada, dont elle est citoyenne. Ses proches affirment qu'elle a disparu le 26 septembre 1985 alors qu'elle traversait la ligne de démarca-tion entre l'est et l'ouest de Beyrouth, pour aller rendre visite à des membres de sa famille.

a Nous savons qu'elle a été enlevée par la faction armée chiite d'Amal, affirme son fils, M. Constantin Haddad. Quelques jours après son enlèvement, j'al contacté Nabih Berri, ches de la milice chiite Amal, par l'intermédiaire de son frère qui vit au Canada. Ce dernier a aussi appele le Parti Amal à Beyrouth de chez moi, en banlieue de Montréal. On lui a dit deux fois, devant témoins, que ma mère était chez eux et on a ajouté « On considère comme l'affaire terminée. Dans deux jours, elle va sortir »: c'était il y a six

#### « Aucune revendication d'enlèvement »

La famille avait, jusqu'à ce jour, préféré la diplomatie secrete. Elle reproche mainten au gouvernement canadien d'a avoir traite l'affaire non pas comme une question canadient mais comme une question liba-

Un porte-parole du secrétariat d'Etat canadien aux affaires extérieures, M. Nicole Martel, affirme qu'« une demande officielle de renseignements à été envoyée des septembre 1985 aux autorités libanaises ». « Nous n'avons reçu aucune réponse posi-tive et, à ce jour, aucune revendi-cation d'enlèvement n'a été déposee. Tous les organismes dans la région ont été contactés, ajoute M= Martel, et personne n'a entendu parler de M= Haddad, n Pourtant, insiste M. Haddad,

« un journal libanais, l'Orient-le

Jour, évoquait cette affaire des le lendemain de l'Incident. Par ailleurs, en février 1986, deux detenus libérés affirmaient avoir vu M= Haddad au centre de détention de Basta à Beyrouth-ouest (...) Elle était alors détenue par le Hezbollah ».

La famille Haddad estime que « le moment est propice pour que le gouvernement canadien exerce des pressions sur le gouvernement libanais, maintenant que ce der-nier a repris le contrôle de la situation dans le pays, que l'armée syrienne est présente partout au Liban et que les milices ont. pour la plupart, déposé les

JEAN-ANDRÉ LEBLANC

D HATTI: manifestation en faveur du Père Aristide. — Plus de 5 000 personnes ont manifesté pacifiquement: vendredi le novembre à Gonaives (150 kilomètres au nord-ouest de Port-au-Prince), pour réclamer le retour au pouvoir du président Jean-Bertrand Aristide, a indiqué une radio locale. Selon plusieurs témoins, les forces de l'ordre out distribué quelques coups de matraques, mais n'ont pas cherché à interrompre cette manifestation, la première d'envergure depuis le renversement du président, le 30 septembre. -

Market Control of the Control of the

And the state of t

Approximation of the second

Brown to a second state of the second

The end of the second

Sec. Com. 19 12 25.

A Section 1

April 1984

Section 1997

4 .

49.5

Subject of the Control The term of the second

HIND I

± 151,721,127

京山 电

DY 25-3

W. \$ 344

6 5-27-

.

**6** 5 5 5 5 7 7 7 1

de notre correspondant

Placée sous le signe de la refonte des listes électorales, l'élection de la quatrième Assemblée de Corse fait, depuis plusieurs mois, l'objet d'une préparation dans une confusion telle que l'on ne saurait se hasarder à prévoir la nature des recompositions. Toutes les formations ont pratiquement éclaté, à l'exception du Mouvement des radicaux de gauche, qui retrouve, à l'inverse, son unité perdue en 1982 à la faveur des retrouvailles de M. Nicolas Alfonsi, ancien député de la Corse du Sud, et de M. François Giacobbi, sénateur, président du conseil général de la Haute-Corse, M. Alfonsi sera officiellement désigné le 9 novembre pour conduire la liste dont le second sera M. Paul Giacobbi. maire de Venaco, fils du sénateur.

Majoritaire avec 31 sièges sur 61 au sein de l'Assemblée sortante, la droite issue de la coalition des élus de cinq listes en 1986 se répartit à l'heure actuelle sur sept listes, dont les chefs de file sont M. Jean-Paul de Rocca-Serra, député, président sortant RPR. avec M. Jean Baggioni, UDF, pour second; M. José Rossi, député, président du conseil général de la Corse-du-Sud, UDF-PR, qui fut le

semblée nationale; M. Henri Ceux-ci, qui avaient présenté des Antona, vice-président sortant, RPR; M. François Musso, député européen RPR; M. Paul Natali, vice-président sortant, président de la chambre de commerce de Haute-Corse, RPR; M. Philippe Ceccaldi, vice-président sortant. président de la compagnie aérienne régionale Corse-Méditerranée, divers droite; et M. Jean-Baptiste Biaggi, Front national.

A gauche, les listes pourraient être au nombre de cinq : une liste MRG conduite par M. Nicolas Alfonsi; deux listes communistes. l'une menée par M. Dominique Bucchini, conseiller sortant, et l'autre animée par des rénovateurs: et deux listes socialistes. conduites respectivement par MM. Laurent Croce, conseiller sortant, et Félix Luciani, conseiller général M. Luciani, approuvé par M. Marc Valéry, conseiller sostant, chef de file des rocardiens, reproche à M. Laurent Croce et aux fédérations du Parti socialiste d'avoir signé avec a une kyrielle d'organisations nationalistes » une plate-forme en dix points ne comportant pas l'abandon de la vio-

La direction du PS s'efforce de réduire les antagonismes pour permettre la constitution d'une seule liste. Reste à savoir si ce conflit socialo-socialiste ne risque pas de rapporteur du projet Joxe à l'As-faire le jeu des nationalistes.

listes communes en 1986, sont très

divisés, en particulier sur la question de la violence. L'UPC (Union du peuple corse) de M. Max Simeoni, député européen, et le Mouvement pour l'autodétermination (MPA), dont le chef de file est M. Alain Orsoni, conseiller sortant, entendent privilégier le débat démocratique, bien que le MPA soutienne le FLNC-« canal habituel», qui sélectionne ses actions.

Plus dure est la position de la Cuncolta naziunalista de M. Jean Giambelli et de l'Action nationale corse (ANC) de M. Pierre Posgioli, proche du FLNC- « canal historique» et du groupe Resistenza. Le MPA ayant décidé de présenter sa propre liste, on pensait que les autres organisations, y compris les Verts corses, feraient liste commune. C'est désormais improbable au point que l'on en arrive à se demander si la floraison des listes nationalistes au premier tour ne va pas être aussi dense que dans les autres mouvances. Dans cette hypothèse, tout se jouera au second tour, avec les fusions qui ne pourront être réalisées qu'avec une liste ayant obtenu au moins 5 %. Déjà le MPA a exclu de faire liste commune avec la Cuncolta et l'ANC, mais a tendu la perche à l'UPC.

**PAUL SILVANI** 

M. Jean-François Deniau entre en lice dans le Cher

**BOURGES** 

de notre correspondant

M. Jean-François Deniau, député (UDF-PR) du Cher, ancien ministre, a fait savoir, jeudi 31 octobre à Bourges, qu'il était aprêt à conduire la liste d'union UDF-RPR pour les élections régionales ». M. Deniau, qui est aussi, depuis 1981, président du conseil général du Cher, a précisé qu'il serait à nouveau candidat aux élections cantonales dans le quatrième canton de Bourges. Mais il a justifié sa candidature aux élections régionales en soulignant que celles-ci « ont pour but de choisir la délégation départementale qui ira à la région défendre les intérêts du Cher ». Il a proposé de « créer au sein du conseil général une instance de coordination avec l'ensemble des futurs délégués départementaux à la région ». Sera-t-il candidat à la présidence de la région? « Je prendrai ma décision au vu des résultats », a répondu le député. Dans cette hypothèse, M. Deniau serait en compétition avec le président sortant, M. Maurice Dousset, député (UDF-PR) de l'Eure-et-Loir.

Les deux autres députés du Cher, MM. Alain Calmat (app. PS) et Jacques Rimbault, maire de Bourges (PC), seront également têtes de liste aux élections régioUne nouvelle liste de candidats Verts

La direction nationale des Verts a rendu publique une liste de qua-rante-quatre candidats, têtes de liste aux prochaines elections regionales. Une première liste de quarante noms avait été communiquée lors des journées d'été du mouvement à Saumur (le Monde du 30 août). Il ne reste donc plus que douze départements à pourvoir : l'Aube, les Bouches-du-Rhône, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la

Vienne. Alsace. - Bas-Rhin : Andrée Buchmann, conseillère régionale sor-tante : Haut-Rhin : Antoine Wae-

le Val-de-Marne, le Var et la Haute-

chter, député curopéen. Aquitaine. - Dordogne : Pierre Lade. Auvergne. - Allier: René Chanaud; Cantal: Marc Pottier;

Haute-Loire: Pierre Pommerel. Bourgagne. - Nièvre : Jeff Bretagne. - Morbihan : Domini-

que Bourbao Centre. - Indre : Jean Dela-

Champagne-Ardenne. Ardennes: Philippe Lenice; Marne: François Delmotte; Haute-Marne: Michel Goubault,

Ile-de-France. - Essonne : Philippe Le Pont; Hauts-de-Seine: Henri Afonso; Paris: Jean-Félix Bernard; Seine-et-Marne: Alain Rist-Torei; Yvelines: Annie Poursi-

Lorraine. - Meuse : Marie-Hélène Kasprzac-Gille; Moselle: Daniel

Midi-Pyrénées. - Ariège: Fran-çoise Matricon; Gers: Michel Ghirardi ; Hautes-Pyrénées : Michel Geoffre; Tarn : Christian Emaille.

Nord-Pas-de-Calais. - Pas-de-Calais; Marie-ChristineBlandin, Basse-Normandie. - Orne: Jean-

Luc Pithois. Haute-Normandie. - Eure: Eric Pinel; Seine-Maritime : André Le

Pays de la Loire. - Loire-Atlantique : Mireille Ferri ; Maine-etoire : Christophe Réveillé : Mayenne: Joel Patourcau; Sarthe: Auguste Huberdeau; Vendée:

Creuse, la Drôme, l'Isère, la Lozère, Poitou-Charentes. - Charente Jean Revercault; Charente-Maritime : Alain Raimond ; Deux-Sèvres : Norbert Béalu.

Provence-Alpes-Côte d'Azur. -Alpes-de-Haute-Provence: Marie-Christine Ingigliardi; Alpes-Mari-times: Patrice Miran; Vaucluse: Marc Faivet.

Rhône-Alpes - Ain : Eric Gil-bert ; Ardèche : Denise Laurent ; Loire: Christian Brodhag; Rhône: Etienne Tête; Savoie: Gérard Guil-lerm; Haute-Savoie: Marc Lecour.

n RHONE-ALPES : M. Jupné invite M. Carignon à sontenir M. Millon. - M. Alain Juppé, secré-taire général du RPR, a indiqué mercredi 30 octobre que M. Alain Carignon, maire de Grenoble et président du conseil général de l'Isère ne conduirait la liste de l'opposition ne conduirait la liste de l'opposition aux élections régionales dans son département que s'il s'engageait « publiquement » à soutenir « l'équipe sortante, celle de Charles Millon et d'Alain Mérieux » M. Juppé répon-dait aux propos de M. Carignon qui, avant d'accepter de conduire la liste RPR-UDF, avait annoncé son intention de briguer la présidence du conseil régional (le Monde daté 20-21 et du 31 octobre.)

#### **BIBLIOGRAPHIE**

## M. Chaban-Delmas ou la rage d'exister

«Tant qu'un homme politique n'est pas mort, il n'est jamais fini. » Ce constat établi par M. Jacques Chaban-Deimas en 1983, alors qu'il avait soixantehuit ans, illustre parfaitement cette sorte de rage d'exister poli-tiquement qui l'habite toujours. Celle-ci sert de trame à la biogra-phie que Patrick et Philippe Chastenet consacrent à « Chaban ». L'un des intérêts de cette enquête minutieuse est qu'elle raconte l'histoire politique d'une guerre et de deux Républiques, à travers l'action d'un homme qui

y a joué un rôle éminent. Tout en laissant paraître une certaine sympathie pour leur sujet, les deux auteurs ne font jamais preuve de complaisance. lis prennent soin de mêler les celles de politologue de l'autre, pour donner un récit vivant et documente, qui confirme que avec Chaban, contrairement aux apparences, rien décidément n'est simple. Ainsi le sportif toujours fier de sa forme physique n'était-il pas un enfant maladif et choyé? Il est vrai que la carrière du héros a été, comme il le reconnaît lui-même, toujours placée sous le signe de la chance, une chance qui n'a peut-être pas comblé tous ses vœux mais qui ne l'a jamais quitté et qui lui a permis de rebondir après chaque coup du sort.

#### La lutte contre le «cabinet noir»

Ondoyant, mais inconstant, habile, mais imprudent, Chaban, selon ses biographes, n'est ni qu'on l'aime. Les frères Chastenet ont le mérite de ne négliger aucune ombre du tableau. Ils écrivent donc ce qui se disait jus-qu'alors à voix basse, ou par confidences furtives, sur les frasques et les mariages de Jacques Chaban-Delmas. Ils ne cachent rien des calomnies diffusées lors du décès de sa deuxième épouse. Ils décrivent par le menu les affaires, puis les scandales politico-financiers que Chaban a côtoyés sans qu'il soit jamais éta-bli qu'il y ait été directement mêlé. Ils ne négligent aucune des insinuations qui se répandaient aiors.

L'intérêt de l'ouvrage ne tient pas seulement à cette caméra invisible que promènent ses auteurs. Il est aussi dans le portrait psychologique de l'homme politique et de ses paradoxes. Résistant authentique, il n'a amais été ministre du général de Gaulle ; baron du gaullisme, il o a iamais réellement-assimilé la V. République: premier ministre,

la République alors même que Georges Pompidou se comportait en chef de gouvernement. « Compagnon » emblématique, il n'a pas su se saisir du monvement gaulliste lorsque celui-ci fut en déshérence.

Chaban n'a pas su voir venir les coups, expliquent les auteurs, ce qui l'a empêché d'y parer on d'en profiter pleinement. Ce fut le cas dans ses relations avec Georges Pompidou et dans sa lutte inégale, longuement décrite ici, contre le « cabinet noir » qu'animaient Pierre Juillet et Marie-France Garand; on encore dans ses rapports avec Jacques Chirac où il fut, lui le sportif, pris de vitesse par ce jeune loup résolu. Non que Chaban soit un indécis. Il est plutôt décrit comme un komme qui s'imagine pas le mal que d'autres lui vou-draient et qui ignore la rancune. Il a souvent recherché des amitiés éclectiques pour aboutir à des compromis osés, comme les pratiquaient les radicaux de la Quatrième, dont il fut le condisciple et l'ami. En Gironde, il a volontiers favorisé les socialistes pour en faire ses obligés au détriment de gaullistes perçus comme des concurrents.

Cette fidélité en amitié, vertu ne à ses yeux, il l'illustre, an-delà des divergences doctrinales, dans ses relations avec Gaston Defferre et surtout avec François Mitterrand. Bien que ces dernières soient devenues très espacées, le maire de Bordeaux les affiche à chaque occasion comme une sorte de défi nar-quois, pour éviter d'être classé définitivement dans un camp. Mais dans ce registre aussi, il s'est toujours gardé de franchir les bornes. Il aurait bien aime revenir à Matignon en 1986 pour «cohabiter» avec François terrand comme il l'avait fait naguère dans les gouvernements de la Quatrième. Mais cette fois la chance n'était pas là pour lui offrir ce destin national qu'il recherche si ardemment et si maladroitement.

Ce gaulliste de légende, atypique parce que fige dans son épo-pée, sera peut-être « passé un peu à côte, comme le dit François Mitterrand, mais plus sûrement, comme le prévoit leur ami comman Pierre de Bénouville, « il mourra encore animé des plus hautes ambitions». Cette biographie est ainsi la nécrologie prématurée d'un jeune homme de soixante-seize ans, bien vivant et tonjours bondissant.

ANDRÉ PASSERON > Chaban, de Patrick et Philippe Chastenet, Seuil, 606 p., 149 F.

#### M. Rocard estime que «la France a le vague à l'âme»

Dans un entretien au « Point »

M. Michel Rocard affirme, dans un entretien publié par le Point daté 2-8 novembre, que «la France a le vague à l'âme en ce moment». L'an-cien premier ministre poursuit : «ll y a un spleen national, une inquié-tude franco-française, car les chiffres ne sont pas pires que chez les voisins. C'est dététère. Il y a beaucoup de raisons à cela. L'une est que les Français en ont plein le dos de voir les hommes politiques se disputer. Ils n'aiment pas ce ring. Je ne veux pas monter sur ce ring. Je ne me suis pas exprimé à cause de cela, et j'ai touismes insuriée choici l'herit a toujours, jusqu'ici, choisi l'écrit.»

A propos de l'hôtel Matignon, il dit: « Vous prenez tous les coups. Vous êtes le terminal de la saisine vous etes le terminat de la saistie des pouvoirs publics (...). C'est un point de passage souhaitable, mais un lieu de naufrage potentiel. Et puis vous n'êtes pas le patron. Au-dessus de vous, il y a un personnage qui a charge de dire l'avenir et de iracer les vraies grandes lignes de conduite.» L'ancien premier ministre précise qu'il a été « viré » de l'hôtel Matignon : « C'est le terme technique exact. non?». dit-il.

Enfin, M. Rocard indique qu'il est séparé de sa femme Michèle. « Quand on se veut un honnête homme et l'époux d'une grande dame, ce qui était mon cas. déclaret-il, la séparation m'a paru la solu-tion la plus conforme à la loyauté et à la capacité que j'aurais à retrouver un equilibre affectif.»

### Gérard de Villiers et M. Le Pen

#### SAS pour le FN Dans un entretien à l'heb-

domadaire Minute-la France

daté 30 octobre-5 novambre, M. Gérard de Villiers, l'auteur de la série de romans policiers «SAS», déclare qu'une alliance entre la droite parlementaire et le Front national lui « semble inévitable, voire souhaitable ». Interrogé sur le sentiment que lui inspire « la montées de l'extrême droite. il répond : « De l'indifférence sûrement pas, de l'inquiétude encore moins. Je pense qu'il y a d'excellentes choses dans le Front national. Il y a eu aussi quelques excès de langage, sans doute trop média-tisés, je ne sais pas. Ceci mis à part, en ce qui concerne l'immigration, ils ont mille fois raison. Sur le plan économique, leur programme est peut-être encore un peu flou. > Au sujet de M. Jean-Mane Le Pen, le père du prince Malko précise : « C'est un grand homme politique, un tribun, meis avent tout un ami. »

#### LIVRES POLITIQUES

démocratiques, le pouvoir dissimule, autant qu'il les révèle, les hommes politiques. I leur impose ses devoirs de réserve, de discrétion, d'effacement derrière la fonction, de respect envers la collectivité, et filtre expression de leur personnalité pour mieux façonner le personnage. La pression médiatique ne perce guère ce blindage, car, sauf exception, elle n'agit que sur les apparences. Au mieux, elle sert la transparence du système et, si personnalisées que soient les responsabilités, si familiers que deviennent les visages et les tics du personnel politique, les individus investis de charges publiques

C'est sans doute mieux ainsi, pour les intéressés, d'abord, auxquels il est demandé de juger et d'agir au nom de la collectivité, pour celle-ci, ensuite, qui ne saurait lobalement se reconnaître dans l'intimité de ses dirigeants . En conséquence, ce n'est pas lorsqu'ils sont au pouvoir, au vu de tous, que les hommes politiques se font le mieux connaître, qu'ils révèlent ce au'ils ont de spécifique et d'original. D'où la tentation fréquente, quand ils n'y sont plus, de se montrer sous un autre iour, d'en dire davantage sur eux-mêmes et ce qui les fait courir. Point n'est basoin pour cela d'avoir occupé les plus hauts postes. La moindre parcelle de pouvoir appelle, tôt ou tard, sa justification.

conservent leur opacité.

Aujourd'hui, c'est Thierry de Beaucé qui se confie dans un livre, la République de France. Ce gaulliste d'origine, lié à Jacques Chaban-Delmas au temps de la « nouvelle société », comme l'indique la notice de présentation de son ouvrage, a été secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères de 1988 à 1991; il est actuellement en charge des affaires africaines et malgaches auprès du président de la République. Il est l'un de ceux qui incament l'ouverture de la majorité présidentielle.

En bon serviteur de l'Etat, formé à cette école et au moule de la diplomatie, Thierry de Beaucé se garde de livrer les secrets de sérail. « Maintenent que les responsabilités s'estompent, écrit-il, j'avais le devoir de réfléchir. L'action gouvernementale est trop étroite, trop marquée par les échéances. » C'est donc une méditation politique qu'il propose à livre ouvert : on va savoir ce qu'il y a dans la tête de ce personnage à la silhouette d'éternel ieune homme, qui fréquente, rêveur et solitaire, les allées du pouvoir. La réponse est simple : il y a la France et la Répu-

# La République

## nous appelle De l'une et de l'autre, Thierry de Beaucé parle avec flamme, dans un style qui emprunte à la fois au grand siècle, aux moralistes classi-

ques et aux tribuns républicains. Son gaullisme d'origine l'incline à partager une certaine idée de la France, «La France, c'est son orgueil, ne s'appartient pas tout à fait, écrit-il (...). La France a un vocation singulière à l'universalité. La France ne retrouvera pas l'identité profonde qui la rassure et qui l'enorqueillit si elle n'a pas conscience d'être un exemple et d'inspirer encore, ailleurs dans le monde, la liberté et la justice, (...) Le rôle de la France est un rôle de politique. La France est une puissance d'influence a

L'auteur a les mêmes élans pour magnifier la République, dont il estime qu'elle a connu un renouveau en 1981 avec «l'adhésion nonulaire aux réformes indispensables». Du peu qu'il confie de ses souvenirs d'ancien membre du gouvernement, on comprend qu'il a vu et entendu François Mitterrand, dans l'exercice de ses fonctions, à l'étranger notamment, conjuguer, avec une foi dans laquelle il se retrouve, avec le même coût de l'histoire, ces deux entités mêlées, la France et la République. Ainsi s'éclaire la filiation entre le quillisme et cette forme de socialisme qui aaccédé au pouvoir dans le cadre des institutions de la Cinquième.

Si on admet la crédibilité de la Rápublique française, puisqu'elle a fait ses preuves dans l'histoire, on s'interroge sur l'opportunité d'un mode de célébration qui peut sembler anachronique, dès lors que l'idée nationale s'efface au profit de la construction européenne et que le rôle de l'Etat s'amenuise pour favoriser une administration plus décentralisée. Certes, la Franca n'est pas sur le point de disparaître et, apparemment, rien de si grave ne menace la République, mais des logiques de transfert de pouvoir sont mises en œuvre qui risquent d'édulcorer les anciennes valeurs de référence. Thierry de Beaucé ne s'inscrit pas contre ces évolutions, mais, plutôt, contre leurs éventuels effets pervers.

Il estime, par exemple, que la France retrouvers dans l'Europe sa véritable dimension, si elle ne renonce pas à ce qui fut l'essentiel

## ANDRÉ LAURENS

de son message universel, tel qu'il a été rappelé plus haut. A son sens, l'ambition de la nation ne saurait se satisfaire d'un nationalisme étroit : il lui faut d'autres horizons, qui sont notamment le « destin européen» et le « salut du tiers-monde». Il admet que la décentralisation a servi de contrepoids à l'excès de technocratie hérité du gaullisme et à la tentation étatiste du socialisme, mais à condition de ne pas verser dans des excès contraires. « En dehors de l'Etat, observe-t-il, existe-t-il vraiment en France une société civile qui, sachant organiser ses missions communes, ait une vision assez large de ses responsabilités? L'Etat, seul l'Etat, est comptable de tout. Le remettre en question aujourd'hui détruit la conception même de la France. On ne sortira pas de cette exigence. Le malaise de l'identité française est d'abord un malaise de la République.»

asous l'apothéose de l'individualisme». Il ne marque plus sa trace : « Ni dans l'éducation, rendue pour partie aux régions, aux communes aux entreprises elles-māmes. No dans les équipements, privatisés, régionalisés, quel que soit, dans la pratique, le jeu national des subventions. Ni dans l'ordre public, quand la police et les milices ont la tentation de se faire municipales. » Aussi souhaite-t-il voir ∢redonner existence à l'Etat ».

Thierry de Beaucé souhaite que ce soit la mission d'une gauche vraiment renouvelée et qui ese confonde avec le mouvement», alors que, «comme à tous les moments de désarroi, la tentation grandit d'un Etat de droite, autoritaire, un peu plus policier, un peu plus rigoureux, qui se laisserait entraîner dans la spirale des déceptions et ses ripostes ». L'auteur s'inquiète, en particulier, de cette terrible régression qui conduit à se méfier des autres et à les diaboliser ; elle se manifeste actuellement dans le rejet fantasmatique des immigrés sur fond de racisme. « Rejeter l'immigration, affirme-t-il, c'est remettre en question l'idéal même de la France et, plus loin, les conditions de sa survie. »

Contre une France « aui vire à droite comme on direit au'elle vire à l'aigre », contre des idéologies sciérosées et paralysantes, contre les pauvres séductions du populisme, Thierry de Beaucé relance, la République, « une idée neuve » qu'un parti nouveau serait bien inspiré, à son avis, de reprendre à son compte.

▶ La République de France, de Thierry de Beaucé. Grasset, 248 pages, 100 F.



## « Certains policiers sont racistes...»

« Certains policiers sont racistes et le manifestent soit par des propos, avec ou sans violence physique, soit par des attitudes ou des gestes qui privent des personnes de l'exercice de leurs droits ou en compliquent l'exercice», a constaté à propos de la police française une mission d'observateurs de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH).

Celle-ci était composée d'un professeur canadien de l'université de Montréal, d'une journaliste italienne et d'une avocate britannique. Ils ont rencontré des hauts responsables et des représentants syndicaux de la police nationale. des dirigeants d'associations antiracistes et des avocats, des chercheurs et des victimes. Avant de publier un rapport dans quelques mois, la mission a rendu ses premières conclusions.

L'universitaire canadien, M. Jean-Claude Berheim, s'est ému des conditions de la garde-àvue dans les commissariats : « Cette période est particulièrement propice aux abus de pouvoir et à l'expression du racisme; le citoyen se trouve isolé et privé de la defense d'un avocat, alors qu'il a en face de lui une structure d'Etat disposant de pouvoirs formidables. » Les contrôles d'identité dans le métro ont aussi choqué le professeur québecois : « Chez nous. au Canada, les policiers ne peuvent pas contrôler une personne dans la

rue, sauf en cas d'infraction ou de présomption grave. »

La mission d'étude a surtout voulu souligner le problème du « contrôle de l'exercice du pouvoir policier». Pourquoi le rapport sur la «transparence» de la police, demandé par le ministère de l'intérieur au préfet Robert Bouchery, n'a-t-il toujours pas été publié, ont demandé les défenseurs des droits de l'Homme? Remis au début de l'année, ce rapport prônant la création d'un conseil supérieur de la fonction policière chargé d'« assurer la transparence » et « de rechercher les meilleures méthodes de sonctionnement des services de police dans un Etat de droit» dort toujours dans les tiroirs de la place Beauvan.

Regrettant de n'avoir pas pu effectuer des visites «inopinées» dans des services de police (le statut d'organisation non gouverne mentale ne le permet pas), les observateurs de la FIDH s'en sont remis aux experts du Comité européen contre la torture.

En mission dans l'Hexagone depuis quelques jours, les experts de cet organisme international prévu par la Convention européenne des droits de l'Homme ne se devraient pas se priver, eux, de réaliser des «descentes» impromp-

ÉRICH INCIYAN

# Un entretien avec le pasteur Jacques Stewart

« Je suis consterné par la dévaluation de la parole publique qui sert à exalter des peurs viscérales » nous déclare le président de la Fédération protestante de France

La dix-neuvième assemblée générale du protestantisme, ouverte vendredi le novembre à Lille, a commencé à débattre du thème de « La grace sans frontières », qui indique un souhait de retour aux sources du protestan-

Le pasteur Jacques Stewart, président de la Fédération protestante de France, a demandé aux trois cent cinquante délégués issus des Eglises, œuvres et mouvements de faire preuve de plus d'audace pour hâter l'unité du protestantisme. Il s'est montré particulièrement sévère pour la politique africaine de la France, ses « solidarités équivoques qui consolident les privilèges d'oligarchie et prolongent des dicta-tures insoutenables au Zaîre, à

Enfin, après avoir alerté les protestants d'Europe sur « le danger de se laisser enfermer dans la logique d'un nouveau sens global de l'histoire, qui serait le libéralisme», il a surtout invité son auditoire à retrouves le sens d'« une parole audible et claire contre le discours démagogique», un thème qu'il développe dans un entretien au

« En dépit du rôle de média-teur que vous avez joué dans la crise calédonienne ou les conflits sur l'immigration, on entend peu les protestants aujourd'hui. S'agit-il d'une dis-crétion calculée?

- Ce serait malhonnête de se réfugier derrière l'argument de la discrétion. La vérité est que nous n'avons pas assez travaillé pour nourrir une réflexion théologique prononcer une parole publique sur les grands sujets de société. Le protestantisme vit sur des acquis ne se remet pas assez en question. Il n'a pas conscience de sa capacité de témoignage original.

» Or, face aux discours démagogiques et exclusifs, le protestantisme a vocation à développer une recherche libre, critique, hors chapelle, hors tutelle, et à proposer un sens à la vie, aux relations humaines, aux liens entre les com-

- Comment expliquez-vous cette dévaluation du discours

· On confond parler-vrai et parole de vérité. C'est un faux parler-vrai qu'on entend aujourd'hui et qui tente de se justifier par la légitimité du nombre, Parce que beaucoup de Français sont supposés penser que, on dit comme eux... Je suis consterné par cette dévaluation de la parole publique qui sert à exalter des peurs viscérales, des instincts égoïstes, des réflexes d'autoprotection. La référence à l'Evangile nous met en garde contre le mauvais usage d'une légitimité par le nombre. Si, avec d'autres, les protestants n'ont pas le souci de la

pre dans la société.

- Quelle est précisément la spécificité du protestantisme aujourd'hui?

- Historiquement, le protestantisme n'a pu exister que dans la confrontation avec des courants majoritaires et des idées qui n'étaient pas les siennes. Dans une société qui aujourd'hui perd le goût du dialogue et de l'altérité, nous avons donc à élargir la conception de la democratie et du débat public, à aider les autres minorités — et pas seulement les minorités nationales et raciales — à exister et à s'exprimer. Les minorités religieuses par exemple : ce n'est pas en limitant l'exercice de la liberté de groupes appelés sectes qu'on parviendra à contester des affirmations qui nous paraissent

» Je ne peux pas non plus écar-ter des minorités qui ont des mœurs différentes des miennes et, à cet égard, je reste sensible aux questions posées par le pasteur Douce, tragiquement disparu, en ce qui concerne la marginalisation des homosexuels.

» Le protestantisme, à mon avis. a pour vocation d'approfondir la réflexion sur le thème de la relation à l'autre, dans ce qu'il a de différent par ses origines natio-nales, ethniques, religieuses, politiques et de travailler davantage le rapport entre les convictions de foi, de justice et les fonctions de

- En créant en 1987 un conseil permettant aux différentes Eglises chrétiennes de parier d'une seule voix, en mul-tipliant des signes de rapprochement avec les juifs et les musulmans, yous avez misé sur le dialogue interreligieux. N'êtes-vous pas décu par la fai-

- Par rapport au conseil d'Eglises chrétiennes en France, je ressens en effet une certaine impatience. Sur une question comme l'accompagnement des mourants et l'enthanasie, où s'expriment différentes sensibilités dans nos Eglises. nous n'avons pas été en mesure de formuler une déclaration commune. L'épiscopat catholique a pris l'initiative d'une déclaration

» Quant au dialogue avec les juifs et les musulmans, il est vrai qu'il s'est développé pendant la crise et la guerre du Golfe, mais cette dynamique aujourd'hui est retombée. Or je crois que nous avons beaucoup à faire ensemble pour mesurer nos contributions respectives à la construction de la société, de la démocratie, confronter nos définitions respectives de l'obéissance à Dieu, nos conceptions de la soumission à la loi de l'amour de Dieu et de l'amour des

> Propos recueillis par HENRI TINCO

### **EDUCATION**

#### Deux nouveaux directeurs au ministère

et trois nouveaux recteurs

Le conseil des ministres du mercredi 30 octobre a procédé à la nomination de deux nouveaux direc-teurs au ministère de l'éducation nationale et de trois nouveaux recteurs (nos dernières éditions du 30 octobre). M. Roland Peylet est nommé directeur de la programmation et du développement universi-taire où il remplace M. Armand Fré-

mont.

[ Né le 1ª décembre 1947 à La Souter-raine (Creuse), M. Roland Peylet est ancien élève de l'École polytechnique et ingénieur des ponts et chaussées. De 1983 à 1986, il a été conseiller technique puis directeur adjoint au cabinet de M. Schwartzenberg, secrétaire d'État chargé des universités, puis, de 1986 à 1988, secrétaire permanent adjoint du plan construction. Il a ensuite été nomme conseiller technique puis en nommé conseiller technique puis, en 1990, directeur adjoint du cabinet du ministre de l'éducation nationale, M. Jospin.]

M. Daniel Bloch remplace M. Franck Métras à la tête de la direction de l'enseignement supé-

direction.

[Né le 19 octobre 1938 à Remiremont (Vosges), M. Daniel Bloch est docteur es-sciences, diplomé de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs-électriciens. Il a été de 1966 à 1976, maître de conférences puis professeur à l'Institut national polytechnique de Grenoble (INPG). De 1976 à 1981, il a dirigé l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs-électriciens de Grenoble avant d'être nommé président de l'INPG. Nommé recteur de l'académie d'Orléans-Tours en 1988, M. Daniel Bloch a été président de la mission education-autreprise au ministère de l'éducation nationale de 1984 à 1985, puis président du l'faut Comité éducation-économie de 1986 à 1989].

M. Franck Métras est nommé rec-

M. Franck Métras est nommé recteur de l'académie d'Oriéans-Tours en remplacement de M. Daniel Bloch.

Bloch.

[Né le le juillet 1936 à Caudéran (Gronde). M. Franck Mêtras est ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de chimne de Bordeaux. Il deviner vice-président de l'université de Pau en 1978. Il a dirigé l'Institut universitaire de recherche scientifique de 1976 à 1978].

M. Armand Frémont est nommé recteur de l'académie de Versailles en remplacement de M. Michel Alliot, qui devrait être chargé d'une mission d'étude sur la constitution d'une agence de coopération internationale universitaire.

[Né le 31 janvier 1933 au Havre (Seine-Maritme), M. Frémont est ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Choud docteur és-lettres et agrègé de l'Université. Depuis 1989, M. Frémont était directeur de la programmation et du dévelopement universitaire au ministère de l'éducation nationale.]

M. Guy Pouzard est nommé recteur de Limoges, en remplacement de M. Claude Lombois,

de M. Claude Lombois.

[Né le 29 septembre 1938 à L'Isle-sursorgue (Vaucluse). M. Guy Pouzard est 
docteur ès-sciences et agrégé de physique. 
M. Guy Pouzard n'été premier vice-président de la conférence des présidents 
d'université de 1984 à 1985. Depuis 
1989, il étant délégué à l'information 
scientifique et technique au ministère de 
la recherche et de la technologie.

### DÉFENSE

Pour être associée à une unité mécanisée allemande

# La 1<sup>re</sup> division blindée française restera outre-Rhin

La 1<sup>st</sup> division blindée (DB) du corps de manœuvre français, dont le PC est à Trèves en Allemagne, restera outre-Rhin après le départ pour la France des deux autres DB, la 3- à Fribourg et la 5- à Landau, dans le cadre du rapatriement partiel des forces françaises en Allemagne décidée en 1990 par M. François Mitterrand. C'est, en effet, cette formation de 10 000 hommes qui, avec la brigade fran-co-allemande de Böblingen et une division mécanisée allemande, sera ossature du corps mixte de 35 000 hommes dont la création a été annoncée en octobre par les deux pays.

Devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, réunie jeudi 31 octobre, le ministre de la défense, M. Pierre Joxe, a pour la première fois donné des précisions sur ce corps franco-alle mand que d'autres alliés ont été conviés de rallier au sein de l'Union de l'Europe occidentale

ciation La Saint-Cyrienne, regrou-pant les élèves et anciens élèves de l'École spéciale militaire (ESM) de

La revue donne la parole au

général de corps d'armée Jean Sal-van, qui a donné sa démission

en septembre dernier, après avoir critique l'insuffisance de l'effort de

défense de la France et après s'etre élevé contre les entraves mises par

le ministre de la défense, M. Pierre Joxe, à la liberté d'ex-pression des militaires, dans une directive du 23 avril.

«Les sujets de réflexion, observe le général de La Motte, ne man-

quent pas : la structure des forces. l'avenir du service militaire, la

condition militaire, mais aussi l'éthique et les moyens de la pré-server, de la développer ou plus simplement de la dire. Il est temps

de remettre en question nos notions frileuses sur le devoir de réserve et

sur la liberté d'expression ; dans ce domaine, les traditions de notre

Saint-Cyr-Coëtquidan.

Monde des 17 et 18 actobre) adressée le 14 octobre dernier aux Etats membres de la Communauté économique européenne que MM. François Mitterrand et Helmut Kohl ont annoncé ce projet d'une formation militaire conjointe à la France et à l'Allemagne et appelée, si d'autres États le veulent, à être l'embryon d'une force européenne.

Aux députés, M. Joxe a expliqué que ce nouveau corps d'armée franco-allemand comprendra entre 30 000 et 40 000 hommes à partir de l'actuelle brigade mixte qui existe depuis l'an dernier, d'une division mécanisée allemande et d'une division blindée française. Il a confirmé que le PC pourrait être implanté à Strasbourg et que le retrait des forces françaises outre-Rhin ne sera pas total dans ces

En 1991, il est prévu de dissoudre l'état-major de la 3 DB de Fribourg et onze régiments. En

une contradiction flagrante entre des directives assez libérales et une

des directives assez libérales et une pression sévère s'exerçant, au plus haut niveau, sur ceux qui osaient exprimer une pensée sortant des sentiers battus. Il y aurait avan-tage, à mon sens, à ce que les offi-ciers d'active puissent écrire plus librement sur les sujets qui les concernant certes an respectant le

concernent, certes en respectant le devoir de réserve, mais stricto sensu, sans lui confèrer une abusive extension», conclut le président de La Saint-Cyrienne.

Le général de La Motte, dont les

propos rejoignent les préoccupa-

tions de nombreux officiers et sous-officiers en la matière, s'in-quiète dans son éditorial des doutes que de jeunes Saint-Cyriens pourraient aujourd'hui avoir à

l'aube de leur carrière sous l'uni-forme. « Pas plus que leurs anciens, constate-t-il notamment, ils ne

savent ce qui les attend (...) et ils débutent dans des circonstances dif-

Le président des Saint-Cyriens

s'inquiète des entraves

mises à l'expression des militaires

a Il est temps de remettre en question nos notions frileuses sur le devoir de rèserve et sur la liberté d'expression », écrit le général de corps d'armée (cadre de réserve) de La Motte dans le dernier numéro de la revue le Casoar, qui est le bulletin trimestriel de l'association la Saint-Cyrienne restront.

de Landau, avec onze autres régi-ments. La formation qui doit rester sur place pour être intégrée au futur corps d'armée franco-allemand est donc la le DB de

Forte de quelque 10 000 hommes, la 1º DB aligne pas moins de six cents blindés, dont cent soixante-quatorze chars AMX-30, cent vingt AMX-10, trois cents VAB et quarante canons de 155. Avec sa dizaine de régiments, elle tient garnison en Sarre et dans la moitié sud-ouest de la Rhénanie-Palatinat.

Le ministre de la défense a, d'autre part, indiqué que la contraction des effectifs, après le retrait des deux DB d'outre-Rhin et la disparition de certaines unités en France, devrait amener l'armée de terre, en temps de paix, de 280 000 hommes en 1990 à 225 000 en 1997, au terme de la loi de programmation militaire présentée l'an prochain au Parle-

Condamné à huit ans de réclusion en septembre

## Maurice Locquin a été remis en liberté

de notre correspondant Condamné à huit ans de réclu-

sion criminelle le 29 septembre 1991 (le Monde du 1ª octobre) par les jures de la cour d'assises d'Illeet-Vilaine, qui l'avaient déclaré coupable de participation à un hold-up commis le 14 mai 1987 dans une agence du Crédit mutuel de Bretagne, à Janzé (Ille-et-Vi-laine), Maurice Locquin, cinquante-trois ans. - dont dix-sept passés derrière les barreaux - a été remis en liberté sans caution ni obligation particulière jeudi 31 octobre par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes. Devant cette chambre, les avocats de Maurice Locquin, Mª Yann Choucq, du barreau de Nantes, et Raphael Constant, du barreau de Paris, ont souligné que leur client avait toujours répondu aux convocations de la justice dans un dossier sur lequel il ne

cesse de clamer son innocence :

maison d'arrêt de Luynes. Les

deux hommes, qui avaient été

francs. La fermeture du casino

d'Aix-en-Provence entraîne la mise

d'où son pourvoi en cassation. Les deux avocats parlent même d'a acharnement judiciaire » face aux militants en faveur des « sortants de prison, qui, la veille de son procès, s'étaient présentés libres à la maison d'arrêt de Rennes, comme le code pénal en fait obligation.

Pepiniere

en Hau

Appuyé par un comité de sou-tien, l'ex-détenu qui, en 1979, avait envoyé par la poste une phalange de son auriculaire gauche au garde des Sceaux (à l'époque, M. Peyrefitte) pour attirer l'atten-tion sur l'inhumanité des quartiers de haute sécurité. Maurice Locquin déclarait, jeudi soir, au domi-cile d'une ancienne adjointe du maire de Rennes qu'il avait confiance dans la justice pour le blanchir de l'accusation injuste-ment portée contre lui.

A moins de 200 mètres de là les policiers du SRPJ se disaient « consternés et révoltés » par la tion de la cour d'appel de Rennes. CHRISTIAN TUAL

sions, don't vingt viols, entre Mar-

seille et Aix-en-Provence, a été interpellé, jeudi 31 octobre, près d'Aubagne (Bonches-du-Rhône). interpellés à l'issue d'une enquête menée par les policiers parisiens de la brigade des courses et des Jean Navarro, trente ans, gitan d'origine espagnole, était recherché depuis trois ans. Selon la gendar-merie d'Aix-en-Provence, il aurait reconnu les faits qui lui sont attrijeux, sont soupconnés d'avoir émis des traites de cavalerie pour des sommes variant selon les estimations entre 10 et 20 millions de bués. Les pirates de la route de Marseille étaient au nombre de

Marseille étaient au nomore us quatre. Le démantélement de ce gang a commencé le 12 juin avec l'arrestation de Louis Muss, vingthuit ans, dit « Le Blond ». Dix jours plus tard, Astoine Navorro, trente ans, alias «Jacquou», était à son tour interpellé, tandis qu'en août José Gomez, vingt-cinq ana, avouait sa participation à une quinzaine de vols avec violence.

ci La cjournée de révolte » des infimilères. — La journée d'action nationale des infimilères, prévue le jeudi 7 novembre, n'a pas été annoncée à l'issue d'une rencontre entre les différents syndicats et organisations professionnelles présents aux négociations, comme nous l'avions écrit le 31 octobre, mais uniquement par la Coordination nationale infimière (CNI). Cette «journée de révolte des seringues» sera marquée par un rassemblement devant le ministère de la santé à partir de 11 h. De son côté, l'Union infirmière France appelle à une manifestation le ci La «journée de révolte » des appelle à une manifestation le même jour, à la même heure, de la place Denfert-Rochereau au ministère de la santé. Pour sa part la CFDT mannient son opé-ration «100 hôpitaux bloqués» mardi 5 novembre.

#### EN BREF Dans le dernier numéro de la revue « le Casoar »

o Manifestation en faveur du préservatif à Notre-Dame de Paris. -Plusieurs dizaines de militants de l'association de défense des malades du sida Act-Up Paris, ont manifesté, vendredi le novembre, à Notre-Dame de Paris, en faveur du préservatif et contre les positions de l'Eglise, qui en condamne l'usage. Perturbant la messe de Toussaint célébrée dans la cathédrale, les manifestants out interrompu le sermon aux cris de «Sida, Eglise complice!» et distribué des tracts et préservatifs sur le parvis, ont-ils indiqué dans un communiqué. A la veille de la fête des morts, Act-Up Paris entendait « affronter l'immobilisme de l'Eglise et son emprise sur la pen-sée sociale en France et dans le monde». M. Philippe de Villiers, député apparenté UDF de Vendée, a qualifié cette action de « tout à foit de la cette action de » tout à fait scandaleuse» et d'« atteinte intolérable à la liberté du culte et à la liberté de conscience».

□ Le casino d'Aix-en-Provence fermé. - Le ministère de l'intérieur a décidé de ne pas renouveler l'autorisation d'exploitation du casino d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) à le suite de l'inculpation de deux de ses dirigeants. MM. Stanislas Citerici, PDG de la Société d'investissement touristique et hôtelier du sud-ouest (SITHSO), et André Rollet, mem-bre du comité de direction de l'établissement de jeux, ont été inculpés d'abus de biens sociaux et faux en écriture de commerce et écroués, lundi 28 octobre, à la

au chomage des 137 employés de l'établissement. □ Le Centre spatial Kennedy change de directeur. - L'ancien astronaute Robert Crippen, cinquanto-quaire ans, a été nommé à la tête du Centre spatial Kennedy, à Cap-Canaveral (Floride). Chef a Cap-Canaveral (Floride). Chef du programme navette au siège de la NASA à Washington, M. Crip-pen remplacera; à partir du le janvier, l'actuel directeur, For-rest McCartney, qui avait pourtant prévu de rester à son poste jusqu'à son défart en retroire dans deux son départ en retraite, dans deux ans. Cette mesure intervient au moment où la NASA entre dans

ne période d'austérité qui, à Capune periode d'austérité qui, à Cap-Canaveral, devrait se traduire par un budget de fonctionnement réduit de 15 %, et des compres-sions de personnel, sans diminu-tion du nombre des vols de, navette (huit par an). C'est le moment de procéder à quelques changements « afin d'éviter de devenir tron statione», a déclaré devenir trop statique», a déclaré un haut responsable de la NASA.

 Le chef présumé des pirates de la route de Marseille arrêté. — Le chef présumé des pirates de la route qui ont commis, de février à août, une cinquantaine d'agres-

Course to Car

forte: 19-totigangur ar, are Charles and Sales Meschings with

In diet Gue Wester will ble be

Une association de quartier s'oppose avec succès aux projets du maire, M. Rossinot, qui souhaite aménager des terrains situés à l'est de la ville

de notre correspondant

UATRE-VINGT-HUTT citoyens vont-ils bouleverser les plans du président du district de l'agglomération de Nancy, le district de l'agglomération de Nancy, le député maire André Rossinot? Ce ne serait, à dire vrai, qu'un épisode malheureux de plus dans le dossier-fleuve qui empoisonne les affaires municipales depuis 1985. Précisément depuis le jour ou M. André Rossinot, au terme de deux années de présence à la mairie de Nancy, se décide à récupérer une vaste zone d'entrepôts commerciaux située à l'est de la ville, pour en faire une « virine ». de la ville, pour en faire une « vitrine ».

Depuis lors, la ville a systématiquement fait jouer son droit de préemption sur les terrains. Les entrepôts, pour la plupart, ont été rasés, laissant place nette à des dizaines d'hectares de friches coincés entre un canal et la Meurthe. Si les projets d'aménagement de l'espace se sont multipliés, M. André Rossinot et son adjoint délégué à l'urbanisme, le député Claude Gaillard, sont régulièrement allés d'éche en éches Et la rosse beréirée rement allés d'échec en échec. Et la zone, baptisée «Stanislas-Meurthe», en hommage à la place la plus célèbre de Lorraine, reste désespérément

> Deux projets à la trappe

Dernier écueil en date : l'avis défavorable que viennent de rendre les commissaires chargés de l'enquête publique sur la ZAC Slanislas-Meurthe. Une désapprobation fondée sur les observations Une desapprobation fondée sur les observations consignées par les quatre-vingt-huit Nancéiens qui ont accompli la démarche de consulter le dossier déposé à l'hôtel de ville, et dont pas un n'a trouvé de charme au projet qui lui était proposé. De quoi agacer considérablement André Rossinot et Claude Gaillard, qui ont dû revoir leur copie lors de la réunion ad hoc du conseil municipal, qui a eu lien lundi 21 octobre.

Sans doute les deux hommes ont-ils pris l'habitude de faire face à l'adversité depuis le lance-ment de cette opération. Ils ont successivement vu passer à la trappe un projet de grande salle de

spectacle conçu par l'architecte britannique Norman Foster - remplacé depuis par la décision d'édifier un « super Zénith » en banlieue, - puis celui de meubler la ZAC avec un nouvel hôtel destiné au conseil général. Mais entre-temps les élus du département ont décidé de racheter et d'occuper un ancien hôpital militaire proche du

Les deux équipements étaient, à chaque fois, annoncés comme l'« élément structurant » de la zone. Ces deux échecs de la volonté du maire sont l'œuvre d'une association locale de défense du quartier, pilotée en sous-main, quoiqu'elle s'en défende, par une conseillère municipale passionnée d'architecture, Mª Françoise Hervé, et par un avocat du barreau de Nancy, Mº Grégoire

M. André Rossinot avait pourtant musclé son action en associant, pour l'aménagement de la zone, l'architecte Rémy Butler et le paysagiste Alexandre Chemetoff, deux hommes au palmarès éloquent. Le premier, responsable de la coordination architecturale du comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver 1992, a réussi un fort bel exercice en construisant près de Nancy un lycée des biotechnologies en tout point remarquable. Le second, entre autres trophées, peut arguer de l'aménagement du jardin de La Villette ou de sa collaboration avec Renzo Piano pour les établis-sements Schlumberger de Montrouge. Mais le remodelage total de l'Est nancéien qu'ils ont proposé a provoqué des réactions d'une rare violence chez beaucoup de connaisseurs locaux de l'urbanisme, qui leur dénient le droit de rompre l'équi-libre de la ville induit par la juxtaposition paral-lèle des axes nord-sud tracés au fil des siècles, jusqu'aux ensembles dus à Stanislas Leszczynski.

Les Nancéieus sont traumatisés par les saccages de la ville commis depuis le début des années 50. Les commissaires enquêteurs font d'ailleurs explicitement référence au Haut-du-Lièvre, ensemble de barres réalisé sur les hauteurs de Nancy en 1955 et 1960, et à la tour Thiers, cet édifice sans style et sans charme qui défigure la place de la Gare et offre une bien triste image aux visiteurs qui descendent du train. Visible depuis la place Stanislas, il enlaidit la ville et fait regretter l'épo-

ler et Chemetoff ont fait figure de provocateurs en proposant de rayer en biais. d'un immense boulevard longiforme, la zone Stanislas-Meurthe, et d'isoler du centre-ville, par des bâtiments indé-finis, les bassins datant du dix-huitième siècle.

## Une pièce

Les opposants sont remarquer qu'il existe dans les cartons d'autres projets, dont on assure qu'ils joignent à une « saine » conception de l'urba-nisme une qualité d'architecture à laquelle Rémy Butler, en fait, ne s'est pas encore attaqué. Mais M. André Rossinot ne veut pas en entendre par-let. «La ZAC elle-même concerne 10 hectares; le quartier, dans sa totalité, en recouvre 300 », fait-il remarquer. En d'autres termes, l'urbanisation n'est qu'une pièce de puzzle, qui comporte aussi l'immense chantier d'aménagement des rives de la Meurthe, entrepris il y a cinq ans avec le coacours de l'Etat.

Au-delà, le « projet d'agglomération » que met en ce moment en œuvre le district de Nancy entraîne théoriquement une revitalisation du sec-teur en lui ôtant définitivement toute vocation semi-industrielle, grâce au départ de l'actuelle gare de marchandises de la SNCF. Bref; si les environnementalistes gagnent les premières manches, le maire ne désarmera pas. « D'ailleurs, j'ai déjà des contacts poussés avec quatre ou cinq investisseurs importants», ajoute-t-il sur le ton de la confidence calculée.

Reste pourtant, dans l'immédiat, un problème olitique de taille, d'autant que les propres amis du maire commencent à se lasser. « J'étais moimême en désaccord avec plusieurs aspects Butler-Chemetoff», n'hésite plus à proclamer Claude Gaillard, pourtant rapporteur du dossier devant le conseil municipal. Une nouvelle enquête publi-que se prépare, alors que la population, de son côté, se désintéresse de plus en plus ouvertement du dossier. Elle a trouvé la quiétude en transformant les friches de Stanislas-Meurthe en terrain

**BERNARD MAILLARD** 



Pour décongestionner Toulouse, le conseil général s'efforce de favoriser l'implantation d'entreprises à la campagne. Mais la métropole conserve ses attraits

LANTÉ sur le bord de la voie rapide Toulouse-Saint-Gaudens, éclairé la nuit, le panneau, de grande dimension, attire l'œil par son texte: *« Péginière d'entreprises »* . Inste derrière, au milieu des prés et des mps de mais, un cube de verre et de béton affiche sa modernité inso-lite. A l'intérieur, dans les bureaux et les ateliers sentant encore la peinture fraîche, plusieurs équipes de jeunes audacieux travaillent sans compter leur temps. Ils viennent de créer leur entreprise et, à l'abri de cette couveuse en pleine campagne, préparent leur sortie sur le champ de bataille

Edifiée, en 1989, par le conseil pépinière d'entreprises de Martres-Tolosane n'est pas aussi isolée qu'il y paraît. A 70 kilomètres au nord, sur a commune de Ramonville, dans la hantiene de Tonionse, on trouve sa copie conforme mais deux fois plus vaste. Elle héberge une vingtaine de sociétés nouveilement nées.

Les deux établissements sont gérés par la même société Théogone - et animées par le même directeur, M. Daniel Blondé, Ils fonctionnen de manière identique et se veulent complémentaires. Ici pas question d'opposer patrons des villes et patrons des champs, mais, au contraire, d'offrir aux jeunes qui se lancent les mêmes chances - loyers modestes, services communs, conseils en tout genre - sur deux

L'objectif du département et de son bras séculier, le Comité départemental de développement économique (CDDE), est triple (1). Favoriser l'éclosion de nouvelles firmes en donnant un como de pouce à leurs créateurs durant les années initiales les plus dangereuses. Selon les statis-tiques de l'INSEE, la moitié des nou-velles entreprises disparaissent au cours des cinq premières années, mais ce taux de « mortalité infantile» est ramené à 20 % si elles recoi-

P. 45

concentre déjà les deux tiers des tout de même décevant. Théogone habitants de la Haute-Garonne, le est à l'image du pâté d'alouette. Le art de la population de Midi-Pyré nées ainsi que l'essentiel des activités économiques, culturelles et universitaires de la région. Il faut enfin tenter de sauver du déclin le bassin industriel du Salat – affluent de la Garonne – où s'étiolent une demidouzaine de sociétés chevronnées.

D'où l'idée de créer une pépinière à deux têfes : l'une à Ramonville, attractive parce que située dans l'agglomération toulousaine, donc rentable, mais jouant le rôle d'agent recruteur, l'autre à Martres - dans le bassin du Salat - recevant l'appui financier et le trop-plein de la première. Pour aménager un environnement favorable autour de la pépinière campagnarde, un syndicat intercommunal Salat et Garonne (SYGES) a été constitué avec vingttrois communes rurales. Elles devraient offrir des zones d'activités aux futures entreprises, - qui tou-chent des primes deux fois plus élevées qu'en ville, - des logements à leurs personnels et un cadre de vie de qualité à leurs familles.

#### Le deuxième âge de la décentralisation

Le dispositif, fort astracieux, est expérimenté pour la première fois en France. Il préfigure le deuxième âge de la décentralisation : celle des métropoles régionales vers leur hinterland. A ce titre, il a été classé par Bruxelles comme centre européen d'innovation.

Après deux ans de fonctionne-ment, les résultats sont à la fois posi-tifs et décevants. Sur l'ensemble des deux sites, vingt-trois équipes de jeunes «entrepreneurs», pour la phu-part diplômés du troisième cycle, ont créé autant de sociétés, dont les trois quarts dans les secteurs de pointe de l'informatique, de la bureaucratique et de la biotechnologie médicale. Elles emploient déjà cent cinquante personnes. Une seule a déposé son bilan, quatre sont déjà « sorties » et, dès l'an prochain, six autres vont, à leur tour, déployer leurs ailes. La vent une assistance convenable. Il demandé est telle que les locaux des s'agit ensuite de décongestionner deux pépinières sont en cours d'agrandissement. Mais le bilan est 31000 Toulouse. Tél.: 61-33-43-80.

Ramonville, la plus petite part à Martres. Et de celles qui sortent - ou vont sortir - des couveuses, aucune n'a choisi de construire son usine dans le territoire du SYGES. Sauf exception, leurs patrons préférent rester aux environs de Toulouse.

Apparemment, il est aussi difficile de convaincre un industriel de franchir les 70 kilomètres séparant le Capitole du Salat que de lui faire faire un saut de 700 kilomètres entre l'Ile-de-France et l'agglomération toulousaine. Les raisons invoquées sont les mêmes. Personne n'aime changer d'adresse, les épouses redoutent l'isolement de la France profonde, et pour leurs enfants, l'éloignement des établissements scolaires performants. Le charme des bois ne remplace pas les attraits de la grand-A cet égard, le syndicat intercom-

munal Salat et Garonne a-t-il vraiment joué son rôle d'accueil? Bien qu'il ait quatre ans d'existence, on en est toujours au stade des projets. La réhabilitation des vieilles maisons de briques comme celle des espaces publics des bourgades, le nettoyage des friches industrielles, l'amélioration des petites routes, l'ouverture de centres de formation pour la maind'œuvre locale vieillissante et peu qualifiée, l'animation des villages, tout cela se fait attendre. En outre, le syndicat ne groupe encore que des communes rurales impécunieuses. La plupart des collectivités du secteur ayant sur leur territoire soit des usines soit une population dépassant deux mille ames n'ont pas daigné k rejoindre. Additionner les pauvretés n'a jamais engendré la richesse. Bref, les élus locaux rêvent d'attirer les entreprises de pointe et leurs taxes professionnelles, mais ont-ils compris qu'il failait d'abord les mériter?

MARC AMBROISE-RENDU (1) CDDE : 9, rue des Trois-Banquets,



## **Akatel CIT Trégor:** le monde des télécommunications

Alcotel CIT, filiale françoise du leader mondial Alcotel dispose de compétences exceptionnelles couvrant l'ensemble des techniques des systèmes de Commu-

Alcotel CT assure une responsabilité globale, de la conception des réseaux au suivi technique, en pas-sont par la fourniture des centraux téléphoniques, des équipements de transmission et de la formation du personnel des dients.

La région du Trégor peut s'enorgueillir de la présence de quatre établissements Alcatel CIT, représentant quelques 2300 emplois dans une grande partie des domaines de compétence Alcatel.

A Lannion tout d'abord, ce sont 3 pôles consocrés à la recherche en matière de commutation et de transmission numériques, à la fabrication de matériel de transmission et à la formation.

Les produits étudiés ou fabriqués appartiennent ou domaine de haute technologie : commutation temporelle, large bande, lasers, circuits hybrides... A Trèguier ensuite, des équipes pluridisciplinaires se déplacent à travers le monde pour planifier, organi ser et réaliser des résegux de télécommunication.

Alcatel CIT dans le Trégor : 2 300 persor nes au premier rang mondial des Télé-communications.

CIT

Service Communication: 3, rue Ampère 22304 LANNSON - Tél.: 96 05 48 48

للم المن المنول



# BRETAGNE: le sursaut "me



Population: 2 795 638 habitani **Principales** agglomérations (245 100 habitants (201 500 habitants (115 500 habitant Saint-Brieuc (83 900 habitants) Quimper (65 900 habitants)

(préfecture : Quimper) Ille-et-Vilaine (préfecture : Rennes) Morbihan (préfecture : Vannes) Superficie : 27 208 km<sup>2</sup>

(préfecture : Saint-Brieuc)

Préfecture :

Départements

Côtes-d'Armor

Rennes

# Les sirènes du centre en pays rose

Le souci de surmonter les difficultés régionales conduit souvent socialistes et démocrates-chrétiens à oublier leurs divergences

AR Quest-France ou posé, en Bretagne, on aime cogner. Et de tère, quand il s'agit du Nord face au Sud...!» M. Ambroise Guellec, maire de Pouldreuzic et député CDS du pays bigouden, n'a pourtant rien du va-t-en-guerre. Mais les centristes armoricains ont bien voulu marquer, il y a quelques jours, lors d'une réunion houleuse, qu'ils ne se laisseraient pas marcher sur les pieds par le Parti républicain. E'était à l'occasion de la désignation des délégués locaux aux instances dirigeantes de l'UDF. Ont même été tenus des propos publics très aigres-doux. L'ancien secrétaire d'Etat à la mer de M. Jacques Chirac a prévenu : «Je conduirai la liste de l'opposition dans le Finistère à condition qu'au préalable

l'UDF pour anéantir les querelles picrocholines dont nous sommes si friands ». Ses ambitions sont nettes. S'il «y va», ce ne sera pas pour faire de la figuration. Que M. Yvon Bourges, actuel président RPR du conseil régional, qui se représente en Me-et-Vilaine, le sache! Et M. Alain Madelin, conseiller régional PR,

Ancien maire de Dinard, ancien haut-commissaire de la République en Afrique noire, admirateur à la fois de De Gaulle et de Gaston Defferre, car ce dernier fut ministre de la France d'outre-mer puis « le père de l'excellente réforme de la décentralisation », le sénateur Bourges se présente lui-même comme un « dénominateur commun». Il ne se connaît pas vraiment d'ennemis politiques et son esprit conciliant facilite les ren-

le ménage et la clarté aient été faits à contres œcuméniques, ce dont raffo-l'UDF pour anéantir les querelles lent les Bretons lorsqu'il s'agit d'un grand combat. « Pour préparer le plan Universités 2000, j'ai réuni les quatre présidents des conseils généraux et les hult maires des principales villes. A l'unanimité ils m'ont désigné comme interlocuteur unique de l'Etat. Ca a marché et on a gagné », se réjouit-il.

> Le système Marcellin

Ici ou là, le RPR dispose de cadres, de leaders (M. Charles Miossec qui préside le conseil général du Finistère), de quelques « électrons libres » non sans talent (M. Bertrand Cousin qui vient d'écrire un livre captivant Bretagne: à l'ouest, du

nouveau // mais d'une reorésentation somme toute limitée; alors que la démocratie chrétienne traditionnelle-ment bien implantée dans l'Ouest semble opérer une nouvelle remon-

nuances entre le centre et les responsables socialistes, en majorité rocar-diens, sauf en Ille-et-Vilaine où s'est établie une alliance étrange entre jos-pinistes et fabiusiens, apparaissent d'ailleurs minimes. Reste le Parti républicain, qui, à Vannes per exem-ple, tient bien les rênes et fait preuve de pugnacité pour attirer les entre-prises nouvelles, ainsi qu'à Dinan. Sans oublier, dans cet easemble, un système astral spécifique et bien organisé en réseaux de clientèle, surtout rurale : le système Marcellin, du nom du président UDF du conseil général du Morbiha

Vieux routier de la politique, l'ancien ministre de l'intérieur tient méticuleusement en main son département, la plupart du temps depuis son appartement parisien du boule-vard de Latour-Maubourg, Ministre à de très nombreuses reprises depuis 1948, il garde pour cette raison des relations complices et anciennes avec M. François Mitterrand. C'est lui qui est à l'origine de la création, en 1985, de la Mission interministérielle pour l'aménagement de la Bretagne, instance permanente de concertation entre le conseil régional, les services préfectoraux et la DATAR.

« Son système est efficace », reconnaît M. Jean-Yves Le Drian, maire socialiste de Lorient, proche de M. Jacques Delors. «La politique maire socialiste de Lorient, proche de M. Jacques Delors. «La politique en Bretagne n'est que paradoxe, ajoute-t-îl. En 1988, M. Mitterrand a fait un bon score dans le Morbihan, département de droite, aux législatives le PS réussit bien en Bretagne, aux municipales il remporte les principales villes, mais aux régionales et cantonales il plonge!» Droitegauche? Le clivage n'a guère de sens lorsque Vannes et Lorient veulent œuvrer ensemble pour être recommes pôle universitaire. Il est acéré, en revanche, au sein même du conseil municipal, puisque le directeur de la chambre de commerce fait partie des opposants au maire. A qui la faute si le port de pêche périclite ou si la ligne de ferry Lorient-Gijon, en Espagne, est proche du dépôt de bilan? Mais à qui les fleurs si le trafic d'aliments du bétail a grimpé depuis le début de l'année de 19 % ... au détriment du port de Brest? au détriment du port de Brest?

Où va-t-elle se nicher, la politique! Dans le Sud-Finistère, les observateurs trouveront une organisation de pêcheurs à droite, une autre à gauche... Ab, Astérix!

FRANÇOIS GROSRICHARD

COUP DE CŒUR

## Sa Majesté la langoustine

ANS les caisses jaunes estampilées à la marque de la chambre de commerce de Quimper, impaccablement ali-gnées, elles frétillent, fraîches, vivaces, merveilleuses. Il y a trois heures à peine, elles se cachaient encore dans leurs terriers, sous la vase, par 100 ou 150 mètres de profondeur. Les cours se tiennent très bien sous la criée de Guilvinec et de Saint-Guénolé, joyaux de la pêche bigou-dène : 23 francs le kilo pour les olus cetites - la taille réglementaire minimale est fixée à 8 cm -100 voire 120 francs - pour les

« royales ». Débarquée en fin d'après-midi par les pêcheurs eux-mêmes du Wapiti, rouge vif, du An Eostig, noir au liseré jaune, du Sant Jakez, ponté et costaud, Sa Majesté la langoustine est prestement acheminée sur des chariots jusqu'au bâtiment de la criée. Dans la froidure humide, les mareyeurs, d'un imperceptible hochement de tête, font monter ou baisser les prix per

Ces langoustines ci sont d'un rose soutenu, accentué par les deux énormes grains de caviar que sont leurs yeux noirs. Celles là tirent sur les tons pêche, diaphenes et presque translucides. Leur corps ciselé, leur rostre, et leurs pattes si bien dessinées convaincront tout un chacun des talents d'artiste de la nature. A côté d'elles, les lottes aux têtes hideuses et disproportionnées, les

lieux noirs éviscérés, les roussettes sanguinolentes et les calemars gluants témoignent d'une mer qui n'est pas toujours accorte. Dans les ports bigoudens (500 bateaux, 2 000 marins, 80 mereyeurs, 730 millions de francs de chiffre d'affaires), on vise le haut de gamme, «La queitié de nos produits et la permanence de cette qualité sont notre capital. Ca s'entretient et ça se valorise», explique Simon Lepape, président du comité des pêches da Guilvinec.

AND Some Law

#### Rubans blancs

Chaque année, les professionnels décement à certains d'entre eux un ruben blanc. Bravo donc au Lochenn-ar-moor, patron Emile Le Cléac'h, au Gwelorn, patron Jacques Ouideau, au Kan-Atso, patron Aimé Gueguen, et à quelques autres équipages,

Tandis que résonne encore la voix éraillée du crieur, Simon Lepape est allé ranger son chalutier à couple avec un fileyeur au fond du port. Il repart demain à 5 h 30 pour le Poulailler, le Parc à femailles, le Trou à Emile ou sure lieu dans l'ouest de Penmerc'h «L'idéal est de mettre le chalut à l'eau un quart d'heure avant la lever du soleil, Le poisson redescend vers le fond. > Kenavol Simon, Ronan, Jean-Yves, Coren-

# Morbihan, c'est ici que j'investis.



Certificats Coopératifs d'Investissement

Investir en Morbihan, c'est investir dans le 4º départe- a été aussi la 1º banque mutualiste française à entrer ment français pour le Tourisme et le 5e pour l'Agriculture. C'est aussi investir dans un département qui a su fortifier son tissu industriel : agro-alimentaire, cosmetique, mécanique, transports... pour devenir aujourd'hui l'un des plus dynamiques de l'Ouest.

Le Crédit Agricole du Morbihan, en participant activement au développement économique local, est complètement lié à cette croissance. Pour preuve de son dynamisme, la 1<sup>re</sup> banque du Morbihan en Bourse, dès 1987.

Fort du succès de cette 1<sup>re</sup> émission et avec un an d'avance sur les échéances européennes, le Crédit Agricole du Morbihan lance sa 2º émission de Certificats Coopératifs d'Investissements. Cet apport permettra d'épauler encore plus efficacement les acteurs économiques locaux.

Investir dans le Crédit Agricole du Morbihan c'est aussi investir dans le Morbihan.



## TENDANCES



e Budgets régionaux

# d'une presqu'île

du territoire, la Bretagne doit: auiourd hui qu'elle possède voies rapides et trains à grande vitesse, compter sur ses propres initiatives. En veillant : à ce que l'élargissement de l'Europe à l'est ne pénalise pas, à l'ouest, la façade maritime de l'Hexagone.

U cœur du Mené et du

pays de Rostrenen, là où la Bretagne fleure si bon la ruralité, mais où l'hé-

morragie démographique

suit une spirale inquiétante, on vous demandera de garder en mémoire cette maxime : « Il existe

une triple façon d'être Breton : être ne breton, vivre en Bretagne, et sur-tout avair choisi d'y travailler, »

Voilà tous les enjeux résumés :

les mouvements de population, l'emploi et l'activité, et par-dessus

tout le caractère des hommes. Le

temps n'est d'ailleurs pas si loin où les leaders du Comité d'études et de

liaison des intérêts bretons

(CELIB), après avoir enfoncé les grilles des sous-préfectures et arrêté

des trains, bravaient l'Etat républi-

cain, s'attaquaient au centralisme et décrochaient de la bouche du géné-

rai de Gaulle et de son successeur. Georges Pompidou, un plan rou-tier, un programme téléphonique, des transferts d'industries ou de

centres de recherches. En ces années 60, ils avaient inventé les

« commandos économiques » et.

bien avant Gaston Defferre, la

Longtemps enfant chéri de l'amé-

nagement du territoire, la turbu-

lente Bretagne a accompli en vingt ans des progrès considérables tant dans le domaine de l'économie que

dans ceux de la recherche ou de l'enseignement supérieur. Les finances de l'Etat, donc la solidarité

Les complexes, c'est fini... S'il

reste inférieur à celui de l'Alsaciea

ou du Provençal, le revenu disponi-ble du Breton dépasse aujourd'hui

cehn du Nordiste on du Picard.

décentralisation.

Longtemps enfant chéri

des responsables

de l'aménagement

Que de chemin parcouru depuis 1951, époque à laquelle la dépense par habitant était la plus faible de France, inférieure de moitié à la moyenne nationale. Grâce surtout à l'agro-alimentaire, la Bretagne fut, de 1974 à 1987, la seule région où Pemploi industriel avait augmenté. Et de 1987 à 1990 le nombre d'emplois salariés est passé de 780 259 à 808 035.

De la plus haute technologie à la plus performante industrie, la Bretagne tient souvent le haut du pavé. Les Côtes-d'Armor, numéro un français pour la valeur de la production agricole civite des fleuropes duction agricole, abrite des fleurons nommés porcs, volailles, œufs. L'arsenal de Lorient va construire, à la chaîne, des frégates pour Taïwan; Yves Rocher, maire-industriel de La Gacilly, bâtit un empire dans la parapharmacie; les coopératives -qu'elles traitent le lait, la viande ou les aliments du bétail - achètent des entreprises étrangères et multiplient les bons coups.

Brittany Ferries compte parmi les plus grands armements français et investit abondamment. Stalaven, Legris, Doux, Roullier, Pinault, Sauer, Henaff sont, pour les Bretons, des noms connus comme le loup blanc. Pardon! on allait oublier des « patrons-références » : Edouard Leclerc on Vincent Bol-

Une vocation électronique lugace

En contrepoint, bien sûr, il faut aligner une série de fâcheux événements. Au premier rang desquels les réductions de plans de charges depuis 1986 dans les industries de la téléphonie, de l'électronique, du matériel militaire, alors que le décollage des années 60-80 avait précisément été fondé sur les décentralisations de ces secteurs porteurs. Thomson SGS, Alcatel, la SAT, ont du opérer des reconversions doues, surtout pour des salariés et leurs familles qui n'avaient pas, sauf autour des arsenaux de Brest et de Lorient, une réelle tradition

Guingamp, Lannion, Morlaix ou Brest notamment, auront beaucoup sonffert de cette fugace et trop vite dite «vocation électronique» de la Bretagne, qui, à certains égards; restera un peu un miroir aux alouettes. Aujourd'hui, c'est l'usine Citroën proche de Rennes et les cent mille emplois de sous-traitance qu'elle fait vivre qui donnent des signes

L'agriculture elle-même, véritable nerf de la guerre économique, n'est pas assurée de son avenir. Dans l'optique du marché unique de 1993 et de ses normes sanitaires rigoureuses, les abattoirs vont devoir être modernisés comme les criées à poisson et les PME de mareyage, à Lorient, à Concarneau, dans le pays de Saint-Guénolé. Le secteur agroalimentaire dispose encore de réserves de productivité considérables et ne sera probable-ment plus un grand recruteur de main-d'œuvre. La pêche traverse une mauvaise passe avec, à Saint-Malo, les extremes difficultés des derniers grands chalutiers hérités des terre-neuvas à voile. La valorisation des algues ne remplace pas facilement l'or de la morue.

finances de l'État, donc la solidarité nationale, n'ont pas moins joué dans ce décollage que la ténacité, les coups de gueule, le flair, voire la chance des dirigeants. Les figures emblématiques, de René Pleven à Alexis Gourvennec, appartiennent autant au secteur des affaires, de la politique, de la mer, de l'agriculture que du syndicalisme, et depuis peu aussi de l'écologie nouvelle vague. « La Bretagne était traditionnellement une région de production, elle doit devenir une région d'intelli-gence», martèle M. Yves Morvan,

e Population étrangère

professeur à l'université Rennes-I, l'un des penseurs les plus éclairés de l'aménagement du territoire du Grand Ouest. Président de la chambre régionale de commerce, M. Alain de Gouville fait un constat analogue: « Cette industrie que nous avons bâtie depuis trente ans, nous l'avons fondée sur des bras. C'est fini. Ce qui se passe à Citroën, avec la suppression de dix-huit cents emplois, est précurseur de ce qui risque d'arriver dans d'autres secteurs. Formation, valeur ajoutée, recherche, capital-risque, doivent être nos nouvelles priorités. » Bref, comme en 1960, voici la Bretagne à l'aube d'une métamorphose néces-saire face à de nouveaux enjeux et de nouveaux dangers.

Dangers quant à la géographie d'abord. L'Europe qui se consolide sur l'axe Londres-Milan et qui trouve de nouveaux espaces à l'Est risque de rejeter les régions péri-phériques maritimes. Or, d'une « Europe à la centrifugeuse », la Bretagne ne veut pas. D'où sa revendication quasi obsessionnelle bats pour les ports, le téléphone moins cher, le prolongement des lignes TGV après Rennes, le sou-tien du conseil régional à une entreprise aérienne comme Britt'Air.
Mais l'aéroport de Saint-Brieuc est
un gouffre où s'épuisent financièrement le conseil général, la ville et la
chambre de commerce.

Quant au plan routier il relève presque du sacré. « Or l'Etat, pro-teste M. Yvon Bourges, président RPR du conseil régional, ne tient pas ses engagements en 1991. C'est une rupture unilatérale et inadmissi-ble du contrat. » Quand un étu ou un chef d'entreprise a prononcé les mots magiques «la quatre voies», il a tout dit! Car il est vrai que les implantations industrielles nouveiles et significatives sont presque toutes situées le long de ces grands axes est-ouest, véritables quasi autorontes sans péage.

A l'intérieur d'elle-même aussi la Bretagne est menacée de deux dangers d'écartèlement. Tandis que l'Ille-et-Vilaine et Rennes (avec sa technopole d'Atalante, où sont installées une centaine d'entreprises) prolongent le bassin parisien et se renforcent, attirant les grands noms de l'industrie japonaise, l'Ouest extrême au-delà de Saint-Brieuc souffre de plus en plus de son isole-ment. En effet, l'Ille-et-Vilaine assure 56 % de toute la croissance

> La crainte de la désertitication

D'autre part, en arrière du cor don littoral relativement favorisé, la Bretagne intérieure, soit une quarantaine de cantons, voit avec effroi se dessiner le scénario de la désertification rurale. Une crainte qui devrait pourtant être ramenée à des proportions moins dramatiques. Les villes moyennes sont nom-breuses et én général attrayantes. Le réseau routier (1 300 kilomètres de routes et voies rapides réalisés en quinze ans) n'est plus moyenâgeux. N'en déplaise à des élus qui confon-dent rapidement routes et dévelop-pement, on trouve aussi des entreprises dynamiques dans des petites villes éloignées des fameuses «qua-tre voies» (les meubles Ménard à Bourseul, les abattoirs Kermené Collinée, les patés Henaff à Poul-dreuzic). Sans parler des ports avec le groupe Roullier et les engrais à Saint-Malo ou le trafic d'aliment pour le bétail en plein boom à Lorient.

La Bretagne tirera-t-elle tout le parti de la grande Europe? Depuis 1975 et jusqu'à maintenant, en tout cas, elle a su intelligemment puiser dans les tirelires communautaires, pratiquant à Bruxelles un lobbying remarquable. De 1988 à 1991, au titre de l'opération intégrée de développement (OID), les fonds européens auront dégagé 503 millions de francs. Le programme dit Morgane », qui prend la suite (1991-1993) et qui intéresse trentetrois cantons ruraux et fragiles et 
les îles, table encore sur 200 miltions. Et l'Europe donne aussi un 
sérieux coup de pouce pour la 
reconversion industrielle et sociale 
du Trêor et du pond de la récone du Trégor et du nord de la région. Bref ce ne sera pas l'argent qui manquera à condition que les bons projets de développement émer-

M. Pierre Méhaignerie, CDS du conseil général d'Ille-et-Vi-laine, qui organise dans son fief un aménagement du territoire modèle et volontariste autour de la solidarité financière intercommunale et de la création de pôles ruraux d'animation et d'échange, vient précisément de lancer un grand projet. Il s'agit de l'aménagement d'un nouveau campus universitaire et scientifique, baptisé Ker Lann, sur 170 hectares à Bruz au sud de Rennes. L'objectif est d'attirer des écoles d'ingénieurs et des établissements de formation supérieure pour accueillir trois mille étudiants en 1993. La première école d'ingé-nieurs, au nom de Louis De Broglie, devrait ouvrir ses portes à l'automne prochain.

> *Politique* anti-dispersion

Maire socialiste de Rennes, M. Edmond Hervé est convaincu pour sa part que « les régions qui à l'avenir compteront seront celles qui posséderont une forte armature urbaine ». D'où le pacte d'entente conclu entre Angers, Nantes, Brest et Rennes, auquel a demandé à se joindre le district de Lorient. La « bande des quatre... municipalités socialistes » cherche à mener une politique anti-dispersion sur des questions aussi essentielles que la recherche agronomique, l'exporta-tion aux Etats-Unis, la reconnaissance de l'arc atlantique, les coproductions artistiques. L'Ouest breton aussi nourrit des grands projets sous l'appellation convenue de « technopôles » : à Saint-Brieuc-Ploufragan autour des pathologies animales et à Brest avec ce beau slogan : « Ici la matière grise est bleue et verte».

Le conseil régional manquerait-il de grandes ambitions? Sans avoir la réputation d'un « foudre de guerre», M. Bourges, son bureau et sa majorité ne sont pas non plus des petits gestionnaires « pépères ». Le plan universitaire, le troisième signé par une région avec l'Etat, est intéressant et tonique. La région met aussi en place le programme de biotechnologies « Britta », le schéma d'alimentation en eau (que les pollutions d'origine agricole notamment rendent urgent) et pré-pare le futur plan 1993-1997 dans un souci d'homogénéité.

Mais au pays qui vit naître Renan et qui a charmé Gauguin, ce serait un comble que l'économie supplantât systématiquement le destin des âmes et l'amour fou des paysages. Présidé par le socialiste Guy Lengagne, le Conservatoire du littoral acquiert, peu à peu, 750 hectares fragiles dans la baie d'Audierne, et encore plus au cap de la Chèvre, là où parfois, la muit et par vent à déchirer la toile. les trépassés reviennent parmi les vivants.

Le député centriste du secteur, M. Ambroise Guellec, applaudit des deux mains. L'un et l'autre furent secrétaire d'Etat à la mer, cela crée bien sûr des liens... Grand et surtout beau projet! Pour des causes qui en valent la peine et qui en appellent à l'histoire des ancêtres, les Bretons savent se serrer les coudes et élargir à qui veut le cercle des amis.

La semaine prochaine LE CENTRE

Déià publié : l'Alsace (le Monde daté Deja publik : l'Alsace (le Monde daté 6-7 octobre), l'Aquitaine (le Monde daté 13-14 octobre), l'Auvergne (le Monde daté 20-21 octobre) et la Bourgogne (le Monde daté 27-28 octobre). Le conseil régional

Président : Yvon Bourges (RPR) 4 PC; 30 PS; 17 RPR; 24 UDF; 3 div. d.; 2 CNI; 1 FN.

Résultats des élections de 1986 par départements **COTES-DU-NORD** 

(16 sièges) Ins., 409 950; abst., 16,75 %; suff. ex., 323 239. LO: 2,11 %; PC: 12,44 %, 2 élus; PS: 35,04 %, 6 élus; RPR: 15,81 %, 3 élus; UDF: 28,29 %, 5 élus; FN: 3,89 %; UDB: 2,39 %.

FINISTÈRE (25 sièges) Ins., 611 842; abst., 21,21 %; suff. ex., 468 775. PC: 6,64 %, 1 élu; PSU: 1,97 %; PS-MRG: 34,42 %, 10 élus; UDF: 33,08 %, 9 élus; opp. diss. (M. Becam, ex-RPR): 13,43 %, 4 élus; div. opp.: 2,80 %; FN: 5,04 %, 1 élu; Verts:

ILLE-ET-VILAINE (22 sièges) Ins., 518 895; abst., 21,07 %; suff. ex., 387 380. 27,07 %; suff. ex., 387 380. LO: 1,51 %; PC: 3,21 %; PS: 31,86 %, 8 élus; div; g.: 2,12 %; MRG: 0,56 %; Alt.: 0,38 %; UDF: 36,52 %, 10 élus; RPR: 15,89 %, 4 élus; FN: 3,95 %; POBL: 0,52 %; Verts: 3 42 %

Verts: 3,42 %. MORBIHAN (18 sièges) Ins., 434 305; abst., 20,51 %; suff. ex, 328 877. PC: 6,73 %, 1 élu; PS: 28,46 %, 6 élus; UDB: 2,02 %; Un. opp.: 49,49 %, 10 élus; FN: 6,82 %, 1 élu; div. opp.: 1,87 %; div. opp.: 1,46 %; Verts: 3,11 %.

# este la langoustin

Population:

**Principales** 

Remmes

2 795 638 habiters

aggiomérations

1245 100 habitang

(201 500 habitamic)

(115 500 habitana

(83 900 habitants

**165 90**0 habitants

Seat-Breaz

Ourmper

THE PART AND THE 観察院 知らことが他員 entre grants bridge लाक्षण के उन्हों के व grutte Oan er tenta 搭載 defen 1 17-Windship Time Magneting of the oracle of party week at how to termin. 海輪 通過 かいち かいかいかげる Berke in John Call 2 Reported Contract (1987) -genandar antiga 25% prints and a second of **电影** 

-

gh, 200 S. S. S. S. S. S. to the second second State of the state of

. . .

地名 经证券 经正式

Bud immerite fich fen fant

Total Section 18

ஆண்க மேல்கள் உங்

gagenge di me delak di k

ನಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾಕ್ಷ ಕರ್ಮ<mark>ಾನ</mark>

AND BUTTON STATE

White frames in the

factories and the diskips

A to 30 to the windows

6:25

Personal Control of the Control of t

4 Briggers 1950pp

The state of the state of 85 TW 300 mail 1871 France.

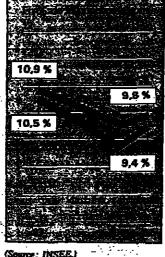

(Source: INSEE.)

Chômage



"RENNES ATALANTE": LA COMPLICITE DES INTELLIGENCES DANS UNE TECHNOPOLE EUROPEENNE Rennes donnera du souffle 3500 chercheurs, des PME high tech, qui échangent leur savoir pour créer les technologies de l'avenir. De la fusion de ces énergies sont nés le Minitel. Transpac, la norme de TVHD, le verre fluoré, les services Numéris, l'ultrafiltration du lait, etc. Les acteurs de Rennes ATALANTE n'ont pas fini de surprendre. Ils créent et réalisent aujourd'hui les outils de Vous avez une idée, un projet, un besoin d'oxygène, le désir d'intégrer votre entreprise Rennes ATALANTE vous

Rennes ATALANTE: 11, rue du Clos-Courtel. 35700 Rennes. Tél. 99 63 28 28

50 Agences en Bretagne



LA BANQUE DES RÉGIONS DU GRAND OUEST

Paconsulting Group Conseil en Management

Centre des Salorges BP 794 44030 Nantes Cedex 04 Tél: 40 69 22 44 - Fax: 40 69 20 04



#### BOURGOGNE

#### Les vins

du Mâconnais sur le fleuve Jaune

LES Chinois sont des amateurs de vin. Sur le lœss déposé par le fleuve Jaune au cœur de la Chine, la vigne a trouvé un terrain particulièrement propice. A Minquan, une petite ville de la province du Henan, un vignoble a été développé au fil des siècles. Mais les méthodes de culture et de vinification sont restées très artisanales. Lès responsables ont donc décidé de faire appel aux viticulteurs de Saône-et-Loire (jumelé avec le Henan) pour les aider à améliorer leur production.

Une mission de viticulteurs du Măconnais vient de signer en Chine un accord qui prévoit l'échange de techniciens, mais aussi la création d'une société à capitaux mixtes. Elle sera chargée d'améliorer le vignoble et de commercialiser des vins mousseux sur tout le Sud-Est asiatique. La marque « vin de Minquan-Saône-et-Loire » a été choisie par les partenaires chinois, soucieux d'accoler au nom une image de qualité. Dans un premier temps, les accords portent essentiellement sur la réalisation de vins mousseux mais, à terme, la production pourrait s'étendre aux vins, aux eaux-de-vie, aux sirops et jus de fruits, dans le respect du système français d'appellation.

#### MIDI-PYRÉNÉES

#### Le Tarn souhaite une liaison rapide avec l'Espagne

A VEC ses trois chambres de commerce et d'industrie à Castres, Mazamet et Albi-Carmaux-Gaillac, le département du Tarn ne fait pas forcément preuve d'unité dans le domaine consulaire. Mais les raisons historiques ont leurs limites et un travail commun est annoncé depuis une grande réunion interconsulaire regroupant également la chambre des métiers et la chambre d'agriculture, jeudi 17 octobre à Castres. Trois tables rondes ont dressé à cette occasion les différents constats qui caractérisent l'économie tarnaise : enclavement, cloisonnement interne, dépendance des marchés extérieurs pour le délainage, la mégisserie et le textile, affaiblissement quantitatif et surtout qualitatif du potentiel

Au-delà de ces constats, il a été décidé de constituer une cellule de prospection interconsulaire en direction d'investisseurs. Mais les participants à cette journée out surtout relancé le débat sur le désenclavement routier en souhaitant la création de liaisons avec le littoral languedocien grâce à l'axe Castres-Mazamet-Béziers, avec l'espoir d'une ouverture vers la Catalogne.

Ce supplément a été réalisé avec la collaboration de nos correspondants : Jean-Pierre Barjon (Albi) et Claudine Mettetal (Mâcon).

# Privilégier l'action sur le terrain

Le gouvernement veut favoriser toutes les initiatives locales pour relancer la politique d'aménagement du territoire

ANGERS

de notre envoyé spêcial

FS deuxièmes Rencontres des acteurs du développement local, lundi 28 et mardi 29 octobre à Angers, ont peut-être marqué le début de la reconnaissance par les pouvoirs publics de l'importance des initiatives locales dans une politique d'aménagement du terrioire. Ces journées organisées par e Centre des rencontres et d'initiatives du développement local (CRIDEL) créé en 1989 à l'initiative de M. Jacques Chérèque, alors ministre délégué à l'aménagement du territoire, et présidé par M. René Souchon, maire d'Aurillac et délégué national du PS au développement rural, ont en effet été très fréquentées par le

M∞ Edith Cresson y a annoncé la date de printemps 1992 pour des Assises nationales de l'espace rural (le Monde du 30 octobre) promises par le président de la République. M. André Laignel, secrétaire d'Etat charge de la ville et de l'aménagement du territoire, propose d'organiser la pluriactivité et de donner une meilleure efficacité dans les aides à l'industrialisation en zones rurales en abaissant le seuil du nombre de salariés des entreprises dont la création pourrait être aidée. M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etat aux collectivités locales, a expliqué le sens des propositions contenues dans le projet de loi dit k Joxe-Baylet », en particulier sur les structures intercommunales. M. Sueur a également présenté le rapport qu'il venait de déposer en faveur des communes rurales.

## Décentraliser les crédits

Mais c'est l'intervention, en ciôture des travaux, de M. Michel Delebarre, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, qui devait assurer les adhérents du CRIDEL du bien-fondé de leur démarche et de leur engagement en saveur du développement local. En réponse aux propositions de M. Souchon, M. Delebarre s'est en effet prononcé très clairement pour qu'il soit possible en 1993, dans le cadre du neuvième Plan. de ne plus établir uniquement des contrats de plan entre l'Etat et les régions mais de les étendre à des niveaux infra-régionaux : « Les crédits d'Etat devront être réellement décentralisés dans l'avenir pour prendre en compte la dynamique locale», a expliqué M. Dele-

Le ministre d'Etat a souscrit aux propos de son prédécesseur M. Jacques Chérèque : « Le dèveloppement local ne peut pas être le

traitement social de l'aménagement du territoire. » La volonté, déjà affirmée la veille par le premier ministre, de favoriser une véritable délocalisation des services publics à travers des schémas départementaux inscrits au budget de 1992 a été accompagnée d'une adhésion aux «valeurs » exprimées pendant deux jours par les participants de ces rencontres : la véritable démocratie passe par

#### Neuf grands prix

la participation des citoyens au

développement local.

**A**GENDA

Venus en grand nombre, près de quinze cents participants, ces représentants des collectivités territoriales, des réseaux d'appui au développement, des ministères et des diverses institutions, des

o Lumières dans la ville.-- La place de la lumière artificielle dans le

développement culturel et la

mercredi 27 au vendredi

29 novembre à Nancy, par

aux travaux en compagnie

toute une ville ».

d'architectes, d'artistes, de

structuration urbaine doit être le

thème du séminaire organisé, du

l'Association du merveilleux urbain.

et dirigé par Ricardo Basualdo à la

demande du Centre national de

formation du personnel territorial

(CNFPT). Trois chefs opérateurs de

Escoffier et Luc Pagès, participeront

cinéma : Henri Alekan, Jean-Yves

techniciens et d'élus afin de porter

un regard sur la place de l'artiste

eschéma directeur de lumière de

► Hôtel de ville de Nancy. Tél :

ldéāl-télématique, que préside

du conseil général de l'Hérault,

organise un colloque intitulé

compétences pour

46-70-11-60.

Environnement. – L'association

M. Gérard Saumade, président (PS)

«Régions et départements : quelles

l'environnement?», vendredi 8 et

□ Télécommunications. - Un an

après sa création, l'Observatoire des

télécommunications dans la ville, que

les « Rencontres 91 » entre décideurs

estation, qui se tiendra mardi

député (PS) des Yvelines, organise

samedi 9 novembre à Marseille.

▶Renseignements au (16-1)

oréside M. Bernard Schreiner.

locaux et techniciens des

télécommunications. Cette

10 décembre à Paris La Villette,

83-37-65-01. Poste 2201.

entreprises et des banques, ont échangé leurs expériences au cours des forums et des ateliers. Car si le CRIDEL apporte un certain nombre de services à ses adhérents (appui à la mise en place d'un projet, banque d'expériences, informations, bourse d'emplois...), il a surtout permis à cette occasion d'offrir à de véritables « militants » du développement local d'enrichir à l'occasion leurs connaissances.

Enfin, la remise de neuf grands prix du développement local a très largement dépassé le cadre d'une cérémonie conviviale pour présenter des opérations exceptionnelles qui ont permis à des «territoires» de retrouver via et implication de la population à travers ces « projets » dont parlait M. Cresson dans son discours d'ouverture.

CHRISTOPHE DE CHENAY

# Le « jardin secret » d'Hassan II

Loin des yeux des curieux, le château d'Armainvilliers, en Seine-et-Mame, se transforme en demeure royale

EULE la flèche jaune d'une grue, dépassant la cime des arbres, atteste, depuis plus d'un an, de la présence d'un chantier. Pour le reste, on chercherait en vain à franchir des murs et des grilles dont l'accès est interdit par une armée de gardes chasse. « Personne ne connoît au juste la nature des travaux, confie le maire de Gretz-Armainvilliers, M. Gilbert Pillet. Cette propriété est en quelque sorte une enclave marocaine en Seine-et-Marne».

C'est en 1984 que Sa Majesté le roi du Maroc a racheté le domaine d'Armainvilliers au baron Edmond de Rothschild. Depuis lors, tout se passe comme si l'endroit avait mystérieusement disparu de la carte. «Il fut un

**Publications** 

l'audiovisuel et des

□ Communication. - L'ABC des

NTC fait le point, en une centaine de

pages, sur les nouvelles techniques

vidéotransmission, monétique, télétravai... Réalisé par l'Institut de

télécommunications en Europe (IDATE), il est édité par le conseil

régional d'Aquitaine, France Télécom, et l'Observatoire des

télécommunications dans la ville.

▶ Disponible gratuitement à l'agence Aquitaine nouvelles co

NOMINATIONS

Rebourgeon a succédé, le

région Franche-Comté.

nunications, hôtel de la région, 14, rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux cedex. Tél : (16-1)

 M. Jean-Pierre Rebourgeon directeur du cabinet du président du conseil régional de Franche-Comté. M. Jean-Pierre

1 novembre, à M. Gérard Deliard

M. Pierre Chantelat, président de la

comme directeur de cabinet de

IM Rebourgeon est né le 27 mai

1951 à Pommard (Côte d'Or).

l'itulaire d'une maîtrise de droit

public de l'université de Dijon, il a

le cabinet du président du conseil

régional de Bourgogne. Il est nommé, en avril 1985, secrétaire

général de la même collectivité.)

de communication à l'usage des collectivités locales : câblage, temps où les Rothschild ouvraient volontiers les grilles du château, se souvient un commerçant de Gretz. Aujourd'hui, vous aurez bien du mal à trouver ne serait-ce qu'une curte postale du domaine.»

Cet ancien fief seigneurial de l'époque Louis XIII recouvre un peu moins de 1 000 hectares et s'étend sur trois communes : Gretz-Armainvilliers, Tournan-en-Bue et Favières, en bordure d'un lac artificiel d'un kilomètre de long. S'y dresse l'une des perles du patrimoine seine-et-marmais, le château d'Armainvilliers. Edifié en 1884 par la famille de Rothschild en lieu et place de la vieille bâtisse du dix-septième siècle, ce manoir de type anglo-normand occupe à lui seul 8 846 m², répartis sur trois étages. Mais Hassan II décidait, il y a un an et demi, d'entreprendre d'importants travaux de rénovation et d'extension sur 1 343 mètres carrés. Le 14 févier 1990, M. Abdelfattah Frej, administrateur des biens du royaume marocaien, déposait un permis de construire à la mairie de Tournan-en-Brie.

#### Une propriété « strictement privée »

Les plans dessinés par l'architecte parisien Michel Pinseau permettent de mesurer l'ampleur des travaux, estimés à plus de 200 millions de francs. Le sous-sol, desservi par un tunnel de livraison baptisé «le métro», débouche sur les commans : aux batteries de cuisine européennes et marocaines succèdent les légumenies, l'épicerie froide et la glacere. Au rez-de-chaussée, les traditionnelles salle à manger, salle de chasse, les salons, antichambres et studios ne sont rien en comparaison d'un ensemble médicalisé dont bien des villages de la région se contenteraient : salon, bureau du médecin, salle d'examens, pharmacie et analyses, bureau du dentiste et cabinet dentaire. La liste interminable des pièces – pas moins de deux cents – se poursuit à l'étage, avec notamment le salon et les jardins d'hiver de Sa Maiesté.

L'environnement du manoir est à l'avenant, puisque cette réserve, placée sous le contrôle de l'Office de la chasse, abrite également une entreprise horticole, des haras, un chenit et une kyrielle de maisons de gardiens et de régisseurs. Rares sont pourtant ceux qui approchent le château. Il est vrai que l'intendant général, M. Simonet, découragerait les paparazzi les plus intrépides: « Le domaine d'Armainvilliers est la propriété strictement privée d'un simple particulier. »

Quant au roi du Maroc, qui déclarait le 13 février 1990, aux délégués d'Amnesty International: « Tout chef d'Etat a son jardin secret », il n'a, semble-t-il, encore jamais visité celui d'Armainvilliers.

. OLAND PUIG

## BLOC-NOTES

#### tentera de mettre en évidence l'intérêt que présentent les nouvelles technologies de communication pour les collectivités locales : rupture de l'isolement, aide à l'insertion, soutien au développement local.

► Renseignements au (16-1) 42-61-81-91.

ci Esthétique urbaine. L'université d'Aix-Marseille-III organise, le samedi 9 novembre, à la faculté de droit d'Abt-en-Provence, un colloque sur le théme de l'esthétique urbaine avec le concours de l'Association française du droit de l'urbanisme. Des universitaires, des élus comme M. Robert Savy, président du conseil régional du Limousin, ou M. François Léotard, maire de Fréjus, et des urbanistes doivent évoquer les problèmes législatifs et le rôle des décideurs dans la politique d'aménagement.

➤ Centre d'études juridiques d'urbanisme, Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille.
Tél: (16) 42-59-08-12.

ci Finances locales. - Le Crédit local de France tiendra au CNIT de Paris, mercredi 27 novembre, ses Rencontres financières 1991, manifestation totalement consacrée aux finances et à la gestion budgétaire locales. Il présentera les grandes tendances pour 1992, les prévisions en matière d'équipement, l'évolution des relations financières entre l'Etat et les collectivités, le problème de l'endettement des

# ensuite suivi les cours de l'Institut. des hautes études de droit rural et d'économie agricose de Prins. Après collectivités, le ettement des ensuite suivi les cours de l'Institut. des hautes études de droit rural et d'économie agricose de Prins evoir exercé diverses responsabilités dans le domaine social au ministère de l'agriculture, il intègre, en 1984,

➤ Renseignements au (16-1) 40-57-76-67 ou 40-26-05-33.

# Bretagne: les sirènes du centre en pays rose

Suite de la page 10

Seul président socialiste d'un conseil général breton (les Côtes-d'Armor), M. Charles Josselin, rocardien, a du vague à l'âme. « Quand je veux me retrouver en terre socialiste, la destination la plus proche est la Haute-Vienne ou le Pas-de-Calais. » Il préside encore le bureau régional d'information socialiste (BREIS), mais songe à passer le main. Il garde aussi quelque amertume au cœur, M. Rocard puis M. Cresson lui ayant ostensiblement préféré le finistérien Louis Le Pensec depuis 1988 pour représenter la rocardie bretonne au gouvernement.

Mais «l'exception» socialiste des Côtes-d'Armor n'eatraîne aucun dysfonctionnement majeur. « Je ne suis ni victime de la région ni privilègié par le gouvernement », constate M. Josselin. Il faut donc d'abord se débrouiller soi-même, sur les dossiers agricoles an premier chef. La polition des eaux douces et marines par les nitrates, l'épandage à baute dose du lisier de porc, le traitement des fientes de volaille, la multiplication des élevages dans des ateliers fermés font de ce département la zone-test pour un nouveau challenge : comment concilier une agriculture performante et intensive avec le maintien d'un tourisme de qualité et la défense de l'environnement et des paysages? Un projet de traitement des déjections animales, dénommé Fertival, est en discussion avec les autorités de Bruxelles, mais les mouvements écologistes ne le voient pas

d'un bon ceil. Ce serait implicitement encourager les tendances actuelles. « En tout cas, assure M. Josselin, nous aurons d'énormes mutailons à conduire dans les prochaines années. L'environnement et l'aménagement du territoire, voilà les thèmes majeurs du prochain mandat du conseil géné-

Il est à peu près sûr que les candidats écologistes feront en mars prochain une percée notable. M. Bourges ne rejette d'ailleurs pas l'idée de s'appuyer partiellement sur eux pour constituer une majorité. « Tout le monde est écologiste, c'est le royaume de l'ambiguüté!», lance-t-il.

# Une grande dame : l'Eglise

De toute façon, des affaires aussi sensibles que la construction de ports de plaisance contestés (à Trébeurden, par exemple), la défense des sites magiques (la pointe du Raz), les méthodes et habitudes de pêche brutales (fileis maillants), voire destructrices (dragnge des coquilles Saint-Jacques), et surtout la production porcine et ses dérivés impliquent des choix politiques courageux. Or le porc est un roi intouchable. Des éleveurs sont aussi des élus, et même des suppléants de députés. « Depuis juin 1989, on gagne des sous, se réjouit M. Jean Salmon, à Hénanbihen, par ailleurs président

de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. La bonne tenue des cours va même audelà de nos espoirs.»

Restent quatre composantes, diversement influentes, du paysage politique. Fort depuis la Résistance dans la Bretagne centrale et dans la banlieue de Lorient à cause de l'ar senal. le PCF, mois après mois, s'effrite pourtant. La rupture récente avec son parti du premier adjoint an maire de Lannester, qui s'était prépare à prendre la succession, a fait grand bruit. Les mouvements qui en appellent inlassablement au « peuple breton » - Emgann, POBL, Frankiz Breizh. Union démocratique bre tonne - et qui présenteront des alistes d'ouverture » tenteront de mordre sur la mouvance écologiste et s'adresseront aux militants d'une culture et d'une langue qu'il est urgent selon eux de « reconnaître officiellement ». Leur audience tontefois reste inversement proportionnelle au bruit que font sporadiquement leurs « bombinettes ». Quant aux thèmes avoris que développe M. Jean-Marie Le Pen, ils n'ont qu'une prise secon-daire sur un électorat somme toute modéré même si la région ne rechigne pas, à l'occasion, à se mon-trer rebelle. Les usines automobiles de Rennes comptent très peu de tra-vailleurs étrangers et d'ailleurs le slo-gan de certains ouvriers de Citroën retentit d'une tonzlité plus que patriotique : « Mieux que nippon,

On allait oublier une grande dame, l'Eglise. A l'abbaye de Boquen il y a vingt ans, Bernard Besret fut un moine engagé et lumineux qui, glaquat d'effroi les gardiens du dogme, donnait la communion aussi aux divorcés. Qu'il se fut agi de la Jeunesse agricole cirrétienne, de la compromission de certains membres du clergé avec l'ennemi pendant la

guerre de 1939-1945, des «curés rouges» proches du PSU, actifs soutiens des grévistes des abattoirs ou du Joint français dans les années 70, l'Eglise catholique n'a jamais en peur de toucher à la politique. Et quand l'université catholique de l'Ouest, à partir d'Angers, tisse son réseau, par exemple en choisissant de renforcer Guingamp, elle se positionne par rapport aux projets de M. Jospin et prend toute sa part dans la politique universitaire. Dans le secteur de l'enseignement technique et agricole notamment, il faut compter avec elle.

Que les amateurs de sociologie politique méditent bien ce qui va suivre. Un constat administratif d'abord: à Pouldreuzic — deux mille habitants et fief de l'auteur du Cheval d'Orgueil — l'école publique compte quarante-huit élèves, l'école Notre-Dame-de-Lorette cent vingt-deux... Une histoire ensuite: M. Yvon Bourges habite à Saint-Briac, mais le dimanche il traverse l'estuaire du Frémur pour aller à la messe à Lancieux a l'aime beaucoup le curé de la paroisse et, après l'office, on parle volontiers politique. Il me donne de bons conseils...»

Un souvenir enfin. Sur la piace de la Préfecture, à Saint-Brienc, on peut lire cette inscription: « Dans la muit du 5 au 6 brumaire An VIII (septembre 1799), lci, mourut glorieusement le citoyen Poulain-Corbion, Jean, François, Pierre, procureur syndic de la commune. Sommé, les baionnettes sur le caur, de crier « Vive le République » et tomba aussitôt percé de coups. » La piaque qui commémore l'événement est apposée sur la façade de la cathédrale, bien en évidence. Qui dira que Dieu et la République ne font pas bon ménage en Armorique?

FRANÇOIS GROSRICHARD

Séminaire 27/28/29 novembre 1991 à Nancy LA LUMIERE DES VILLES

LA LUMIERE COMME FACTEUR STRUC-TURANT DE L'AMENAGEMENT URBAIN. LE ROLE DE LA LUMIERE DANS LE DEVE-

LOPPEMENT DE L'IDENTITE D'UNE VILLE.

Les pratiques et les analyses du fonctionnaire,

de l'artiste et de l'élu.

Pour animer ce débat : Jean-Pierre CHARBONNEAU, Communauté
Urbaine de Lyon • Jean-Pierre DAUXERRE, Ville de Caen
François JOUSSE, Ville de Paris • Jean-Jacques DAVAINE, Ville de Nancy

Bernard BELLEC, Maire de NIORT • André ROSSINOT, Maire de Nancy Ricardo BASUALDO, Merveilleux Urbain • Yan KERSALE, Sculpteur de lumières • Louis CLAIR, Concepteur de lumières Pierre BIDEAU, Eclairagiste • Olivier AGID, Artiste • Roger NARBONI, Concepteur de lumière • Rudi STERN, Sculpteur de lumières MM. IZENOUR. Architectes • Gerhard AUER, Architecte • Henri ALENAN, Jean-Yves ESCOFFIER, Luc PAGES, Cheis opérateurs de cinéma Fabrice REVAULT D'ALLONNES Critique,

Essaviste et Enseignant de cinéma.

♦ Renseignements & inscriptions. ♦ 83 37 65 01 Poste 2079

COMMUNICATION

La limitation publicitaire de l'alcool et du tabac en Europe

Londres accuse Bruxelles

de menacer la liberté de la presse

européenne parvenait à ses fins

cela mettrait en cause environ

1 700 magazines et quelques

16 000 emplois, a note M. Red-

wood, qui a fait remarquer que,

contrairement à la France, où la

presse technique et spécialisée peut

aussi compter sur les aides de

Etat, les magazines d'outre-

Manche sont majoritairement

financés par la publicité. Or,

ajoute-t-il, a une presse libre a

besoin de sources de revenus indé-

Les Britanniques demeurent lar-

gement convaincus que la régle-

mentation publicitaire devrait res-

ter du ressort de chaque pays. Une

opinion que flatte M. Redwood.

selon lequel chaque commissaire

européen « a sa petite marotte » en

ce domaine, ce qui aboutit à « un

garde du groupe publicitaire bor-

delais Lemeunier/Leo Burnett

(BL/LB). L'agence estime qu'en

détournant le personnage et les

décors créés en 1956 pour Mari-

boro par Leo Burnett, FCA! se

livre à un «acte de piraterie» (le

Monde daté 27-28 octobre).

dangereux guépier ».

En parallèle à un accord entre FCA! et Dai-Ichi-Kikaku

Polémique autour

d'un spot anti-tabac

Le septième groupe publicitaire l'objet d'une première mise en japonais, Dai-Ichi-Kikaku (DIK), garde du groupe publicitaire bor-

pendantes v.

Le secrétaire d'Etat britannique aux entreprises, M. John Red-

wood, s'est attaqué vendredi

25 octobre aux directives de la

Communauté économique euro-

péenne sur la limitation de publi-

cité en faveur de l'alcool et du

Dans un communiqué, M. Red-

wood a indiqué que, «si le flot

actuel de directives restrictives

continue, la liberté de la presse

elle-même pourrait être menacée»,

en concluant qu'il ne s'agissait pas

là d'a une exagération ». Selon le secrétaire d'Etat, le tabac et l'al-

cool, mais aussi les cosmétiques et les produits destinés aux enfants.

tous secteurs visés par ces restric-

tions, représentent entre 20 % et

40 % des investissements publici-

taires réalisés par les entreprises britanniques. Si la commission

vient d'acquérir 10,7 % du capital

de la holding FCAB (groupe FCA!), contrôle à 66 % par ses

dirigeants ( MM. Philippe Calleux,

Jean Feldman, Jean-Fred Koenig et Marc Bourgery) et par diverses institutions financières pour le

reste. FCAB détiendra pour sa part 20 % de l'une des filiales de

DIK à Tokyo. En outre, FCA!

vient de renforcer sa structure

« hors médias » en créant ID-

Marco Polo, issu du rapproche-

ment de son agence de marketing

1.7

. . . . .

grant cate of

4

er.

gar a sec

79 9 8 8 1

1986 C

-A SEC.

\$00 TO 11

gas of the 

READER OF SERVE

203

· 按例 277 年 Transit . Ar. ..... Large Control (Co.) market of the co progertie. In It 19. 100 program. · 聖教教 (中) 17 年 2 509 (2000) 15 x 22 - - - - -التناء المقتصر # 1500 C  $q_{k,\alpha,\beta,\beta,\beta}(t) < t$ 1.50 ENGIN :

The second secon

Le Français Guy Forget s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open de tennis de Paris en battent l'Italien Camporese en trois sets, vendredi 1" novembre à Bercy. Dans les autres quarts de finale, les Américains Chang et Sampras et le Suédois Syensson se sont facilement imposés en deux manches. Les demi-finales devalent opposer, samedi 2 octobre, Forget à Svensson et Chang à Sampras. Michael Chang aura mis un pen

**SPORTS** 

plus de deux ans pour traverser Paris. Après son triomphe de 1989 à Roland-Garros, il réapparaît à l'est, en demi-finale au Palais omnisports de Bercy. Après avoir éliminé, comme à l'époque glo-rieuse, trois joueurs mieux classés que lui, dont le numéro-un mon-

TENNIS: l'Open de Bercy

# Chang traverse Paris

sur le court. Et les spectateurs se sont faits aussi durs avec lui que la surface de Bercy. Jeudi, ils l'ont copieusement hue pour avoir attenté à la personne du roi suédois. Vendredi, c'est du bout des doigts qu'ils ont daigné le féliciter de sa nette victoire contre Petr Korda, le Tchèque à tête de

Le public parisien boude Chang. Comme s'il avait encore honte du délire qui le saisit en ce mois de juin 1989. Comme s'il en vou-lait an joueur de n'avoir jamais justifié cet engouement par d'au-tres victoires, d'avoir souillé un palmarès prestigieux pour un caprice de gamin.

> Casser . le mur

Cétait au temps où les Américains, malades de statistiques, lui dial Stefan Edberg.

Pourtant, ces deux années et ces dix kilomètres ont tout changé. Le jeune Américain le reconnaît, il n'y a plus de «poussière magique»

canis, matades de statistiques, hir attribuaient tous les records : plus leune jouent à passer un tour de l'US Open, plus jeune à disputer la Coupe Davis, à entrer dans les dix premiers au classement ATP et, bien sûr, à remporter un tour-

noi du grand chelem, à dix-sept ans et trois mois. Chang gagnait avant même d'avoir promis.

Aujourd'hui le fils d'émigré taïwanais compte dix-neuf printemps, et il n'est pas plus avancé. Une seule victoire, deux finales dans des tournois mineurs : le bilan des deux dernières saisons donne dans le minimalisme pour celui qui devait devenir le joueur des années 90. Les Agassi, Sampras et Courier, qu'il battait régulièrement chez les juniors, l'ont laissé sur place. Et Chang a été rattrapé par des préoccupations que ses prodiges précoces semblaient devoir lui éviter.

« Mon but est d'arriver à casser le mur des quarts de finale, expli-que-t-il. Mon classement de ving-tième à l'ATP me donne toujours des places de dernière tête de série. Et je me retrouve en quarts contre un des cinq premiers mondiaux : c'est comme cela que j'ai perdu neuf fois cette saison. Je dois sortir de ce cercle infernal pour arrêter de stagner. » Chang y est enfin par-venu à Bercy, avec un jeu sans coup vraiment marquant, mais un

profité de la Coupe du monde pour marginaliser la France sur la

scène internationale. Albert Fer-rasse, qui devrait se retirer en

décembre prochain, s'est montré

un niètre défenseur des intérêts du

rugby français. An-delà du Quinze

de France, l'ensemble du rugby national est sorti vaincu de ce

Montée

· en muscles

Riche en règlements de comptes

la Coupe du monde a été plu

avare en matches de qualité. La rigueur et le muscle l'ont souvent

emporté sur la fantaisie. Les

artistes français ou fidjiens n'ont pas été aussi brillants qu'en 1987.

sont révélées, comme le Canada ou les Samoas, surprenants quarts

de finalistes contre la Nouvelle-Zé-

Le jeu privilégie désormais le physique aux dépens de l'esthéti-

que, comme le prouve la présence en finale de l'Angleterre, très criti-quée pour son recours aux «chan-

lande et l'Ecosse.

revanche, d'autres équipes se

peu plus agressif au filet qu'à l'ac-

Et toujours avec cette arme qui l'avait conduit au sommet de Roland-Garros : son cerveau. Chang sait parfaitement lire le ieu de ses adversaires. Et il adore faire son nid dans leurs faiblesses. L'Américain est sans doute le premier joueur en creux de l'histoire du tennis, pâte à modeler qui épouse les défauts de toutes les cuirasses. Vu l'état de délabrement des troupes du tennis mondial Chang le sage peut espérer encore casser quelques briques dans son mur, d'ici à la fin de l'année.

JÉROME FENOGLIO

#### Résultats du vendredi 1ª novembre (Quarts de finale)

Svensson (Suè.) b. K. Novacak (Tch), 6-4, 6-2; M. Chang (E-U) b. P. Korda (Tch), 7-5, 6-1; G. Forget (Fra) b. O. Camporese (fta), 6-1, 3-6, 6-3; P. Sampras (E-U) b. A. Volkov (URSS), 6-2, 6-3,

les demi-finales. En 1987, seul le Pays de Galles était arrivé à ce stade de la compétition.

Le rugby d'inspiration prôné par le technicien français Jean Trillo qui a quitté son poste après l'élimination du Ouinze de France paraît condamné à s'offrir des séances de musculation, Hormis les tenants du titre néo-zélandais décevants sur l'ensemble de la compétition, - une seule équipe a semblé capable d'allier la puissance et le talent : l'Australie, dont les prestations en quarts de finale (contre l'Irlande) et en demi-fi-nales (contre la Nouvelle-Zélande) resteront les meilleurs matches de cette compétition. L'Australie et l'Angleterre, finalistes cette année, n'avaient pas connu pareille réus-site en 1987. De ce point de vue, aussi, le rugby a bien changé en

quatre ans... PHILIPPE BROUSSARD □ FOOTBALL : champioanat de France. - En match avancé comptant pour la seizième journée du championnat de France de première division de football, l'Olym-

pique de Marseille s'est imposé

dredi le novembre 4-0 face à

# Gros sous

Suite de la première nage

En fait, sous la pression de leurs oueurs, les fédérations anglaise et écossaise ont du accepter ce qu'elles reprochaient jadis à la Nouvelle-Zélande ou à l'Australie, traditionnellement plus tolérantes en matière d'argent. Le rugby file à grandes enjambées vers le pro-

> Marginalisation | des Français

La première partie de ce « Mondial» a donc confirmé la mainmise des Britanniques, en particulier les Anglais, sur le jeu et sur son avenir. Prétendre qu'il s'agissait d'une « coproduction » francobritannique relèvait de la trompe-rie. Hormis le fait d'accueillir buit matches, de remplir ses stades (17 millions de francs de recette) et de dégager ainsi un bénéfice de

**SCIENCES** 

1

7 millions de francs en faveur de sa fédération, la France n'a guère eu son mot à dire, comme cela avait d'ailleurs été le cas au moment de la vente des droits de télévision aux chaînes privées (TF I et surtout Canal Plus, qui a retransmis les trois premiers matches du Quinze de France en direct et en «codé»). De Grenoble à Paris, même les cerbères chargés de filtrer l'accès aux vestiaires français étaient anglais!

Ces tensions ont été également ressenties dans le domaine de l'arbitrage. Pour les matches de la seconde phase (à partir des quarts de finale), les organisateurs n'ont pas retenu un seul directeur de jeu français, préférant «sélectionner» un Ecossais et un Australien qui étaient pourtant blessés!

A l'évidence, les responsables du

delles». Là encore, les Britanni-ques (à l'exception des Gallois, éliminés au premier tour) confirrugby anglais, membres influents de l'International Board (le gou-vernement du rugby mondial), ont ment leur retour en force, puisque les Ecossais ont également atteint

A la conférence internationale sur l'avenir des réacteurs rapides

# L'OCDE plaide pour les surgénérateurs

KYOTO

de notre envoyé spécial

Faut-il poursuivre le développe ment des réacteurs sorgénérateurs? Faut-il continuer à investir dans cette filière, illustrée en France par des réalisations comme Phénix, Superphénix, alors même que les spécialistes ne voient pas de débouchés économiques pour ces machines avant 2010-2020? A ces questions, le directeur général de l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, M. Kunihiko Uematsu, a répondu, jeudi 31 octobre, par un oni très

COPENHAGUE

de notre correspondente

Un ingénieur danois, M. Joergen

Roed, attaché au centre de

recherche nucléaire de Risoe (près

de Copenhague) vient de partir pour Tchemobyl où îl doit, avec

quatre autres experts européens, installer dans la zone «interdite»

de trente kilomètres qui entoure la

centrale sinistrée un laboratoire

destiné à étudier les séquelles de la catastrophe de 1986, et la possi-

bilité d'y remedier éventuellement.

Ce projet, qui a reçu le soutien de l'Agence internationale de

Lors de la clôture de la conférence internationale de Kyoto sur l'avenir des réacteurs rapides, il a en effet invité les participants à ne pas bais-

grammes, notamment en Europe. «Certes, a-t-il reconnu, il est évident que nous n'avons pas aujourd'hui un besoin vital de surgénérateurs. Bien sûr, nous sayons aussi qu'il faudra fortement baisser leur coût de construction pour les rendre compéti-tifs avec d'autres filières et réduire moins un tiers le prix du kilowatt-heure qu'ils produisent pour espérer convaincre les compagnies

Mais ce qui est peut-être plus essentiel, c'est l'accent mis par M. Kunihiko Uematsu et, aussi, par la plupart des participants à la conférence de Kyoto sur l'attention qu'il faut porter dès maintenant au problème des réserves d'uranium, qui ne seront pas toujours inépuisa-

Pour remédier aux séquelles de la catastrophe

Une charrue géante pour Tchernobyl

Cette machine est capable d'en-fouir à plus d'un mètre de profon-

deur les couches superficielles tou-chées par les radiations, amenant ainsi en surface une terre très peu polluée, où, espèrent les experts, il devrait être possible de faire pous-ser une végétation normale.

M. Joergen Roed a imaginé il v

fabriquée par les usines de Bov-

n Nouvel incendie. - Pour la

deuxième fois en trois semaines, un incendie a éclaté à la centrale

nucléaire de Tchernobyl (Ukraine).

Le seu s'est déclaré pour une rai-

l'énergie atomique de Vienn. | son inconnue dans un local conte-

bénéficie d'une subvention de la nant des câbles et du matériel CEE. M. Road a emmené une describes pour les générateurs, charme spécialement conçue pour dans la saile des turbines du bloc labourer des terres irradiées, qu'il numéro un de la centrale. Il a été de la contrale de contrale.

a mise au point ces dernières | maîtrisé egrâce au système anti-in-

ser les bras en dépit du creux de bles, et sur celui, plus sensible vague que connaissent ces pronucléaires. De ce point de vue, disent les experts, les surgénérateurs de demain apporteront une bonne solution par leur capacité à générer du combustible (le plutonium) et à brûler certains déchets radioactifs gênants (les actinides).

> Soutien des membres du club

Reste que les programmes de recherche et de développement sur ces machines sont actuellement quelque peu «chancelants» et que, même si l'on perçoit des frémisse-ments sur ces sujets, telle la volonté affichée du département d'Etat américain à l'énergie (DOE) à relancer ses recherches dans le domaine des

lund en Sutland du Sud . Mais

son invention n'avait, jusqu'à présent, guère intéressé les spécia-

listes. La catastrophe de Tcherno-

byl l'a brusquement mise en

valeur, et un groupe de physiciens

soviétiques à qui elle fut présentée

lors d'une visite au Danemark au

printemps dernjer avait manifesté

cendie, ainsi que par les sapeurs-pompiers de la centrale», et « la

situation radiologique à la centrale

et dans la région voisine n'a pas changé » à la suite de cet incident,

indiquent les autorités. Le 11 octo-

bre, un incendie beaucoup plus

important avait totalement ravagé la salle des turbines du bloc

numéro deux (le Monde daté

13-14 octobre). - (Tass.)

CAMILLE OLSEN

le désir de la copier.

surgénérateurs et du retraitement des combustibles irradiés (programmes ALMR, PRISM et IFR), chacun a besoin de l'autre pour tenir. D'où ce formidable besoin de s'entraider par des coopérations croisées entre les pays leaders de cette technique pour ne rien perdre de ce qui a été fait maintenir les équipes et être prêts pour le jour où le besoin en ces réacteurs se fera sentir.

Le récent accord noué entre les Européens et les Japonais (le Monde du 30 octobre 1991), comme celui noué entre les Américains et les Européens, est de cette nature. Tous les acteurs de cette pièce nucléaire mondiale sont conscients qu'ils ne peuvent rien les uns sans les autres et qu'il leur faut, comme l'a rappelé M. Kunihiko Uematsu, «mettre en commun leurs résultats, travailler ensemble sur les problèmes liés à la sûreté des installations et surtout éta-

blir des règles de sûreté commune». A n'en pas douter, ce chemin sera long et difficile. Chacun se sent prêt à soutenir celui qui, pour des raisons budgétaires, risquerait de devoir quitter le club des constructeurs de réacteurs surgénérateurs. A commencer par les Japonais, qui, bien qu'ayant un ambitieux programme nucléaire (1) et des budgets très conséquents de recherche et de déve-loppement sur les surgénérateurs, aimeraient bien ne pas apparaître seuls sur la scène mondiale au moment où leur réacteur surgénéra-teur de Monju, d'une puissance de 280 mégawatts, s'apprête à faire ses

Et, même si M. Uematsu ne l'a pas dit, il est clair que sa position en faveur de cette filière nucléaire avait de ce point de vue des accents plus nationalistes qu'il n'y paraissait

JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU

(1) Un rapport du ministère japonais de l'industrie et du commerce extérieur (MITI) a recommandé, en juillet 1990, de plus que doubler la capacité nucléaire du Japon, la faisant passer de 28,9 giga-watts en 1988 à 72,5 gigawatts en 2010. direct et de promotion IDM avec Marco Polo, rachetée à Eurocom. Seule ombre au tableau pour FCA!: sa récente campagne con-tre le tabagisme, avec le spot Fumer, c'est contre ma nature», dans lequel sont mis en scène canyons et cow-boys apparentés à l'image de Mariboro. Elle a fait

Une plainte a été déposée le 28 octobre devant le juge des référés du tribunal de Nanterre par la firme Philip Morris contre le Centre français d'éducation pour la santé (CFES) - à l'origine de cette campagne - pour dénigrement. atteinte aux droits d'auteur et discrimination envers la marque. La firme américaine notait, au pas sage, que le spot emprunte des éléments à l'univers publicitaire de Mariboro et non d'une marque de la SEITA. Le jugement doit être rendu la semaine prochaine.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS ---



#### **BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ 1 326 MILLIONS AU PREMIER SEMESTRE 1991**

Le Conseil d'Administration réuni le 24 octobre 1991 a pris connaissance de l'activité et des résultats consolidés du Groupe pour le premier semestre

Le premier semestre a subi les effets de la crise du Golfe et du ralentissement de la croissance economique internationale. Cependant, pour le Groupe des signes encourageants sont apparus dès le second trimestre et une nouvelle croissance de l'activité est actuellement enregistrée. Le chiffre d'affaires consolidé augmente de 5,3 % et s'élève à 14 428 mil-

Le secteur des produits de prestige (LVMH - CHRISTIAN DIOR - CELINE - CHRISTIAN LACROIX) a connu une croissance de 3,5 % et le secteur de la distribution (CONFORAMA - BON MARCHÉ) enregistre une progression de 8,3 % supérieure à la moyenne du secteur.

L'activité immobilière (GROUPE GEORGE-V) a réalisé un chiffre d'affaires de 843 millions de francs en croissance de 14,8 % par rapport au pre-

RÉSULTATS CONSOLIDÉS SEMESTRIELS

Il est précisé que CONFORAMA dont le Groupe PINAULT a pris le contrôle en juillet 1991 fait partie intégrante du périmètre de consolidation pour le premier semestre 1991.

Le résultat net avant éléments inhabituels s'établit à 1 275 millions contre Le résultat net avant élements inhabituels s'établit à l'2/3 millions control 1 458 millions à fin juin 1990. Cette évolution provient principalement du secteur des produits de prestige et plus particulièrement de la progression des frais financiers liés aux acquisitions d'actions GUINNESS en 1990 et du Champagne POMMERY au début 1991.

Pour les mêmes raisons, le résultat net passe de 1 510 millions (45 millions art du Groupe) au premier semestre 1990 à 1 326 millions (30 millions part du Groupe) en 1991.

Le résultat consolidé du second semestre devrait se situer dans la conti-nuité de celui du premier semestre.

# Le Monde

Novembre 1991

A L'IUT, A L'UNIVERSITÉ ACQUERIR UN MÉTIER

Tout savoir sur les nouvelles filières professionnalisées pour devenir ingénieur.

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX



SITUATION LE 2 NOVEMBRE A 0 HEURE TU



#### PRÉVISIONS POUR LE 3 NOVEMBRE 1991



un grand quart nord-ouest. - Il pleu-vra dès le matin sur les régions situées des pays de Loire à la Bretagne à la Picardie et au Nord. En cours de jour-née, les pluies se décaleront vers l'Est et toucheront : Poitou-Charantes, Cantre, Champagne-Ardennes, Bourgogne et Lorraine. Quelques éclaircies apparaîtront sur les côtes de la

De l'Aquitaine au Massif Central et à l'Alsace, la matinée sera bien ansoleillée, les nuages deviendront un peu olus nombreux l'après-midi. Plus au

sud le soleil dominera. Le vent de sud-ouest soufflers fort jusqu'à 80/90 km/h en Manche ; 60/70 km/h ouest et 40 à 50 km/h de l'Aquitaine à l'Alsace.

LEGENDE

Les températures matinales seron de l'ordre de 8 à 10 degrés en générai, localement 11 à 12 degrés en Bretagne et 13 à 14 degrés près de la

L'après-midi, le thermomètre atteindra 13 à 14 degrés sur la moitié nord et 18 à 20 sur la moitié sud.

### PRÉVISIONS POUR LE 4 NOVEMBRE 1991 A 12 HEURES TU



| TEMPÉRATURES r<br>Valeurs extrême<br>la 01-11-1991 à 18 heures TU                                                                                                                         | e estantos antra                                                              |                                                   | le                                                                                                                                                | ps obs<br>02-11-9                                                          |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DIJON 12 10 C GEBNOSIJE 14 4 B LILLE 13 12 P LIMOGES 15 11 C LYON 14 11 C MARSEILJE 17 12 N NANCY 13 11 C RANTES 16 6 P PARIS MONTS 17 14 B PAU 21 10 C PERPIGNAN 15 13 N REWINES 14 13 P | ALGER 23 AMSTERDAM 13 ATTERNES 13 BANGKOK 30 BARCELONE 18 BELGRADE 7 BERLIN 5 | 13 P A B 13 P C C C C C C C C C C C C C C C C C C | LUXEMBO MADRID MARRAKI MERICO MILAN MONTRÉA MOSCOUL NAIROBI NEW YOR OSLO PÉXIN ED DEJAN STOCKBOI STOCKBOI STOCKBOI TUNIS VARSOVII VARSOVII VENISE | 21<br>9<br>L 11<br>28<br>K 17<br>6<br>MAJ 20<br>EIRO 22<br>16<br>R 33<br>6 | 6 9 8 P N D C D D D C C P D D C C C P D D C C C C |
| A B C                                                                                                                                                                                     | D N                                                                           | O CORP.                                           | P                                                                                                                                                 | T                                                                          | #<br>neige                                        |

criancis qraftige unagent outific bitric TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver.

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles : ▶ signalé dans « la Monde radio-télévision » ; □ Film à éviter ; On peut voir ; we Ne pas manquer ; www Chef-d'œuvre ou class

## Samedi 2 novembre

TF 1

20.45 Variétés : Sébastien c'est fou! 22.35 Magazine : Ushuaïa. 23.35 Magazine :

0.30 Journal, Météo et Trafic infos.

A 2 20.45 Magazine : La Nuit des héros. 22.30 Magazine : Double jeu. 23.35 Sport : Tennis. 1.05 Journal et Météo. 1.35 Série : Un juge, un flic.

3.25 Rediffusions. FR 3

21.00 Téléfilm : Pierre qui roule. 22.25 Le Courrier des téléspectateurs. 22.35 Journal et Météo. 22.50 Magazine : Cinema de poche.

lmages. 0.00 Magazine: L'Heure du golf.

23.55 Cinéma d'animation :

**CANAL PLUS** 20.30 Téléfilm : Désastre à la centrale 7. 22.00 Les Nuls... l'émission. 22.50 Flash d'informations.

Helio Louis. 23.56 Le Journal du cinéma.

0.00 Cinéma: 1.30 Cinéma : Contre-enquête.

LA 5 20.40 Journal des courses. 20.50 Série : Perry Mason. 22.30 Feuilleton : Shogun. 23.25 Journal de la nuit. 23.35 Série : Freddy,

de vos nuits.

0.30 Rediffusions. M 6

20.40 Téléfilm : Un sacré bout de femme 22.20 Téléfilm : Ils étaient tous mes enfants. 0.00 Six minutes d'informations 0.05 Musique : Rapline

LA SEPT

21.00 Téléfilm Pierre qui roule. 22,25 Le Courrier 22.35 Soir 3. 22.50 Magazine : Cinéma de poche.

23.55 Cinéma d'animation : lmages. 0.00 Téléfilm : Le Cri du cochon.

## Dimanche 3 novembre

TF 1

13.20 Série : Hooker. 14.10 Série : Rick Hunter, inspecteur choc. Série : Columbo. 16.50 Disney parade. 18.15 Magazine : Téléfoot. 19.05 Magazine : 7 sur 7 : invitée : Georgina Dufoix. 20.00 Journal, Tierce, Météo

et Tapis vert. 20.50 Cinéma :
La Forêt d'émeraude.

Les Nouveaux Tricheurs. 

O.35 Journal et Météo. 0.55 Concert:

Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine.

13.20 Dimanche Martin. 14.50 Série : Mac Gyver. 15.45 Dimanche Martin (suite). L'Equipe Cousteau à la redécouverte

du monde. 18.20 1. 2. 3. Théâtre. 18.30 Magazine : Stade 2. 19.30 Série : Maguy. 20.00 Journal et Météo. 20.45 Série:

Seul face au crime.

22.10 Magazine:
Bouillon de culture. 23.30 Documentaire : Derniers Far-West. 0.25 Journal et Météo.

FR 3 13.30 Magazine: Faut pas rêver. 14.25 Magazine : Sports 3 dimanche. 17.45 Jef.

18.15 Magazine : A vos amours. 19.00 Le 19-20

19.00 Le 19-20
de l'information,
20.05 Série : Benny Hill,
20.40 Jeu : Spécial Questions
pour un champion,
21.50 Magazine : Le Divan,
22.15 Journal et Météo,
22.35 Cinéma :
La Dernière Chasse, un 0.15 Musique : Carnet de notes.

### **CANAL PLUS**

---- En clair jusqu'à 14.00 -12.30 Flash d'informations. 12.35 Magazine : Mon zénith à moi. 13.30 Magazine : Rapido. 14.00 Téléfilm :

Le Combat de Jane Roe. 15.30 Magazine : 24 Heures. 16.35 Documentaire : Les Seigneurs du vent. 17.00 Les Nuls... l'émission. 17.56 Le Journal du cinéma.

L'Aventure des Ewoks. — En clair jusqu'à 20.30 -19.35 Flash d'informations. 19.40 Ca cartoon. 20.20 Dis Jérôme...?

18.00 Clnéma :

20.25 Magazine: L'Equipe du dimanche. 20.30 Cinéma :

Hiver 54, l'abbé Pierre. 
22.10 Flash d'informations. 22.15 L'Equipe du dimanche. Descente aux enfers. ##

LA 5

13.20 Série : Inspecteur Morse. 15.10 C'est pour rire. 15.15 Tiercé à Saint-Cloud. 15.50 Série : Un privé nommé Stryker.

17.25 Divertissement :
Dimanche et la Belle.
19.00 Magazine : Dimanche
19 h Elkabbach. 20.00 Journal et Météo. 20.40 Journal des courses.

20.50 Cinéma: Délivrance. ==
22.45 Magazine : Reporters. 23.45 Magazine: Top chrono. 0.35 Journal de la nuit. 0.45 Le Club du télé-achat. 1.05 Rediffusions.

M 6

13.00 Série : Mission impossible, vingt ans après. 14.00 Musique : Flashback. 14.50 Variétés : Multitop. 16.20 Série : Clair de lune. 17.15 Série : L'Homme de fer. 18.05 Série : Les Routes

du paradis. 19.54 Six minutes d'information: 20.00 Série : Cosby Show. 20.35 Cinéma : Bronco Apache. ■■ 22.10 Informations: M 6 express. M 6 express.
22.15 Capital.
22.25 Magazine : Sport 6.
22.35 Cinema :
Les Onze Mille Verges. 
0.15 Six minutes

d'informations 0.20 Magazine : Sport 6. 0.25 Magazine : Métal express. 2.00 Rediffusions.

LA SEPT

15.00 Documentaire : Vladimir Horowitz. 16.30 Série : Rencontres. 17.30 Documentaire : J'étais moi aussi à la bataille

d'Isonzo. d'isonzo.
19.00 Documentaire :
L'Anthropographe.
20.00 Documentaire :
L'Héritage
de la chouette.
20.25 Le Courrier des téléspec-

tateurs.

20.30 Cinéma : Yaaba. wa
21.55 Court métrage :
La Geste de Segou.

22.05 Court métrage : L'Autre Ecole. 22.35 Le Dessous des cartes:

22.35 Le Lessous des Galdes.
22.40 Cinéma :
Le Peuple singe. ##
0.05 Courts métrages : La
Consultation : Les Petits

<u>Décès</u>

- M= le docteur A. Hivert. son épouse, Ses enfants. Fr sa familie. ont la douleur de faire part du décès du

docteur Paul Emile HIVERT, neuropsychiatre, psychiatre des hôpitaux, ancien directeur nent clinique à la Faculté.

de la maison d'arrêt de la Santé. Les obsèques ont été célébrées

19, rue Emile-Dubois, 75014 Paris.

On nous prie d'annoncer le décès Marie KAAN;

nće V**eyrun,** institutcice, à l'âge de quatre-vingt-dix ans, le

Elle était la veuve de

Pierre KAAN, Biran dans la Résistance, professeur de philosophie, officier.

des Forces françaises combattantes, most pour la France le 15 mai 1945 à Budejovice (Tchécoslovaquie), médaille de la Résistance avec roscite croix de guerre avec Palme, . chevalier de la Légion d'honneur King's Military Commendatio

for Brave Conduct. De la part de Sa sœur, Jeannette Marteret, Sa belle sœur, Odette Kaan, Ses filles, gendres, petits-

Claude et Pierre Ageron. Marianne et Olivier Lépine, Catherine Kann, Marie-Sylvie et Gilles Grandjouan, Marie et Jean Tourets, Sarah et Habib Ouadah-Lépine, Pierre et Kate Grandjouan,

Marie Grandjouan, Anne Grandjouan, Claire, Mathieu, Guillaume et Billy, Ses neveux et nièces des familie Kasn, Martel, Marteret, Boudet, Sa fidèle Régine Malgoire.

Marie Kaan a exprimé le désir de voir associé à son souvenir celui de morts en déportation, d'André Kan, son beau-frère et de ses parents, Jeanne et Philipe Veyrun.

Marie Kaan a fait don de sa dépouille à la Faculté de médecine de Nîmes.

La Tour du Roy, bâtiment D, avenue du Redounct,

30700 Uzès. THESES

Tarif Étudiants 50 F la ligne H.T.

Marianne Rachline Nathalic et Alan Rachline Fions. Sonia et Agnès, Alain et Ana Peskine,

Vania. Alexis, Adrien et Anthor Christian et Vivi Peskin Mathilde et Gabrielle. Mathude et Gabriette, Jacques et Brighte Peskine, Claire, Hélène et Anne, Nicolas et Lynda Peskine, André et Lilla Peskine,

urs enfants et petits-enfants, Les enfants, petits-enfants et arrière-etits-enfants de Roger et Odette Mar-

mery; Jean-Pierre et Hinguette Marguery et leur fils, Les familles Peskine, Marguery, Rafes, ont la douleur de faire part du décès de

Boris PESKINE. médaillé de la Résistance,

survenu le 31 octobre 1991, dans sa

Les obsèques ont lien le 4 novembre, à 14 h 30, au cimetière de Monteaux (Loir-et-Cher).

131, rue de Vaugirard, 75015 Paris. Clos de Passel, Monteaux, 41150 Onzain

> <u>Anniversaires</u> Le 4 novembre 1989 nous quitrait

Berohard BLUMENKRANZ. directeur de recherche au CNRS, président de la commission française des Archives juives.

[] a donné sa vie à l'histoire et a partagé son affection entre elle et sa Que ses disciples et les siens perpé-

- Pour le sixième anniversaire du rappel à Dieu, le 3 novembre 1985, de

Pierre DUC,

une nieuse pensée est demandée à tous ceux qui sont restes fidèles à son souvenir.

- Pour le premier anniversaire de la mort dc

M. Clément FEINSILBER.

Sa famille

Et ses proches le rappellent au souvenir de ceux qui l'ont connu - Le 4 novembre 1951 disparaissait

Jacques REBEYROL,

à l'âge de quarante-deux ans. Que ceux qui l'ont aimé pensent à

Jacqueline Rebeyrol, Sa fille Catherine. 18520 Bengy-sur-Craon.

**MOTS CROISÉS** 

PROBLÈME Nº 5642 HORIZONTALEMENT

1. Prouvent qu'il n'y a pas de perti pris. — Il. Un chasseur perti au ciel. Peut blesser à un endroit. Donne l'exemple de la fermeté. — Ill. Une vieille vache. Mise en plis. — IV. Se faisait sur le chemin. Descendent par les cheminées. — V. Des

gens qu'on pourrait voir à Pâques ou à la Trinité. Comme la bouche quand on est assis. - VI. Pronom. Quand il devient fou, il a beaucoup d'éclats Service ancien. A deux côtés. /II - VII. Qu'on a du mai à faire partir. Haute, 7III en Sibérie. Conjonc- rx IX tion. - VIII. On less prend pour s'anjuser.
Bordure de Manche. XI
Dieu. - IX. Compen- XII
sation dans un XIII
échange. Peut être XIV tion. - VIII. On les

Prendre un ton plus XV / W | B | grave. - X. Un peu de la « bouteille ». Pronom. — XI. Un baut point. Fête. Quand ils sont personnage sur les genoux. — gros, peuvent être assimilés aux XII. Est difficile à plaquer. Posses— os. — 12. N'ont nas leur posses. une chose à voir. Tient bien le logis. - XIII. Un homme qui doit faire attention à ne pas se couper. Ripostait brutalement. - XIV. Obne-nus. Parler en maître. - XV. Placée. Qui a beaucoup vécu. Tamise.

VERTICALEMENT

1. Des gens qui ont de la « classe ». Maussade quand il est gris. — 2. Qui a besoin d'une correction. Lac des Pyrénées. Saint -3. Peuvent procurer un amusement. Des séries d'exercices. - 4. Se met avec tout. Qui fait de l'usage. Pas annoncée. - 5. Des petites distrac-tions. - 6. Peuvent former une amoncee. - 5. Des peores distrac-tions. - 6. Peuvent former une volte. Article. - 7. Bien assisse. Par-tie du désert. - 8. Mettre en. 5. Ar Pell. - 6. Taire. Lurel. -miettes. Loups de mar. Adverbe. - 7. Ema. Te-Ode. - 8. Ur. Insultes. 9. Donne l'impression du relief. Par-tie de le Suisse. - 10. Prêche sou-

des journées particulièrement chaudes D'élies - 14. Hors de combet D'en abolisire. - 15. Rai-sonnable. Sorté de cirque. Note.

Solution du problème nº 5641 Horizontalement

I. Médiateur. - B. Arasiatre. II. Romarin. - IV. D. Reil. V. Cedipe. Né. - VIII. Ers. Eu. VII. Nasillaur. - VIII. Ers. Eu. IX. Trip. Nota - X-Tress Eden. XI. Etrileste - 2 Ecole. Andt.





Nathagan

Sandan in the sandan

thranged Birling

JA 1985 积 积 积 积 6

2.31

# Verdi, Toscanini, et caetera...

«Don Carlos» à Bordeaux, «Falstaff» à Toulouse et la réédition sur compacts d'un «Otello» de légende

Empli à ras bord de potion magi-que, l'orchestre de la NBC bouillonne comme un chaudron; les cordes, frin-gantes et légères, éclaboussent de toutes parts sans toucher terre; les attaques en anacrouse, mousseuses et bouclées, ne provoquent aucun flou, aucun tiraillement, dans l'unisson des premiers violons. Du premier embrun - clàque sèche, - au débarquement exuitant du héros, de l'air du vin -militaire et violent - au duo d'amour pressé par l'urgence, sans une ombre de pathos, sans rubatos dégoulinants, saus alanguissements, le premier acte d'Otello galope.

Le serment, le credo, auront ensuite marqué, dans l'excès des pas-sions, de nouvelles accélérations; la fin du troisième acte - scène de groupe fabuleuse – aura donné lieu à de furieux piétinements, dans l'enchevêtrement des voix et des sen-timents. On n'aura soufflé, extase et agonie mêlées, qu'après l'accomplisse-ment du destin. Entre-temps, on aura tout entendu, tout vu, tout compris, de l'action, des images orchestrales,

Cette visualisation de tous les détails de l'écriture musicale, ces contrastes fulgarants du noir et du blanc, ces plans-séquences balayants, cette nervosité de chat dans l'action, ce cinéma, c'est Otello, c'est Verdi, dirigés par Arturo Toscanini. «Le Plus Grand Enregistrement d'Opèra de Tous les Temps», écrit James Levine, majuscules y compris. Plus qu'un document en tout cas. Un chef-d'eu-

vre exécuté dans le style adéquat. Toscanini avait dix-neuf ans en 1887, année du premier triomphe d'Otello. Il était dans la fosse, au pupitre des seconds violoncelles. Verdi lui avait intimé de jouer plus vigoureusement dans le duo d'amour - passage indiqué pianissimo dans la partition. Devenu chef, Toscanini n'allait pas oublier cette auto-trahison. Soixante ans après la création de la Scala, il allait enregistrer à New-York, en cinq séances de studio, cet Otello de légende, exemple de liberté dans la fidélité à une tradition (1).

L'Otello de Ramon Vinay n'est pas un ténor aux aigus triomphants comme celui de la création, mais (comme le vent le rôle, au fond) un grand seigneur du chant, presque plus



Arturo Toscanini : una visualisation de tous les détails de l'écriture musicale

barytonnant que lago. Au baryton (Giuseppe Valdengo) les fausses grâces, les fulgurances, les insinuations: l'empio: «téger». Ni le rôle de Cassio (Vinginio Assandri) ni même cebui de Desdémone (Herva Nelli) ne sout confiés à de très grandes voix. Mais en comprend que Toscanini at préféré à tel on tel monstre sacré ce sourano précis et aéré, ce ténor aux soprano précis et aéré, ce tenor aux aigus ciselés. Ils font de la musique, rien d'autre ici n'est important.

Ecoutez, après ou avant, n'importe quelle bonne exécution moderne et, si possible, une excellente : celle de Karajan. On n'est pas dans l'orches-tre, les reliefs sont plats, l'agitation instrumentale moutonneuse, la fosse ne colle pas au chant comme aux images d'un film doit coller la bande son: L'effet Toscamini? Cette réévamicrosilions. Par un enregistrement

Lombard

Mais nous voici à Bordeaux pour Don Carlos, inauguration de la pre-mière saison Verdi d'Alain Lombard et de son Orchestre de Bordeaux Aquitaine (2). Le Grand Théâtre res-tauré ouvrus en janvier. Terminés. ces opéras sommairement mis en scène au Palais des Sports (ici par Daniel Ogier) devant mille specta-teurs certes électrisés, mais dans un confort précaire : un plateau froid, ingrat; un semblant de fosse. Par la force des lieux, c'est le chef que l'on voit, et l'orchestre que l'on entend d'abord.

Soit un orchestre placé très en avant, comme chez Toscanini. C'est un risque que Lombard sait retourner à l'avantage de chacun. L'orchestre est contraint de s'écouter, de nuancer tout le temps, de modérer le volume au profit du phrasé, de l'intonation, de l'expression, du sens à donner à chaque dessin. Moins écrasées par cette phalange aux petits soins qu'elles ne le seraient par un orchestre routinier, les voix semblent portées par un somptueux coussin. La formation constituée par Lombard l'an dernier n'a pas encore l'assurance d'une phalange rodée : il faut tout un acte pour la décrisper. Mais elle colle alors presque aussi étroitement au plateau que celle de la NBC, la vir-tuosité des cordes en moins. Sans

serres de Lombard, sa direction sans exhibition, sans autoritarisme exagére, ses phrasés si vivants et visualisés (entrée du Grand Inquisiteur), cette façon de laisser la musique se mettre en place «toute seule», sa science du compliqués (autodafé) semblent plus proches de la tradition toscaninienne et verdienne que chez Solti. Même si le chef hongrois fut l'assistant de Toscanini. Même si son enregistrement de Don Carlos chez Decca passe pour un nec plus ultra. Il est un fait que «l'effet Lombard» reste encore quelque peu sous-évalué en France.

vexer personne, pourtant, les tempos

Scule erreur de distribution de ce Don Carlos, le Philippe II de Pasta Burchuladze chante Verdi comme Moussonski, articule l'italien comme nusse. On retrouvera l'expérience de Giuseppe Giacomini (tenor plus intelligent que brillant commme il convient au rôle de Don Carlos), celles de Giorgio Zancanaro (imperturbable Posa) et d'Erich Knodt (Inquisiteur enrhumé mais de poids) dans les productions ultérieures du Grand Théâtre de Bordeaux, Giovanna Casolla a peut-être trop d'expé-rience, trop de violence cuivree dans la voix pour incarner Eboli. Alessan dra Marc est une Elisabeth américaine qui a beaucoup chantée aux Pays-Bas, une jeune voix somptucuse, une star naissante.

#### L'ultime opėra

Baldo Podic fait un furtif signe de croix en s'avançant vers le podium : c'est la cinquième et dernière sois qu'il dirige cette nouvelle production de Falstaff de Verdi montée par le Théâtre du Capitole de Toulouse. Les précédentes représentations se soni bien passées, mais on ne sait iamais! Le dernier opéra de Verdi est si différent des autres; c'est une comédie dont la musique est insaisissable dans ses sautes d'humeur, dans ses rebonds permanents, si diverse dans ses coloris, son harmonie, ses assemblages de timbres, qu'il faut le diriger comme on dirigerait les Noces.

Le dernier opera de Verdi est en rupture avec la virtuosité de rossignol avec la concentration quasi-minérale d'Otello (composé en 1893, six ans plus tôt). Le «vieux» Verdi se souvient de Mozart et ouvre un chemin que Puccini et Janacek emprunteront. Un rien peut gripper cette belle machine, surtout lorsqu'elle est mise en scène de façon si respectueuse de la tradition et de la lettre du livret : les chanteurs virevoltent sur scène comme des perruches dans une case. occupent tout l'espace scénique, entrent, sortent, selon les conventions de la comédie boulevardière. Mais que faire d'autre avec cette

comédie inspirée de Shakespeare que se résigner à faire reposer la représentation sur les énaules du rôle titre? Et la stature de Fondary, assurément, y résiste. Son insolence vocale, sa vivacité, sa présence physique sont épousdigne de lui. De Jonathan Summers (Ford) à Phyllis Pancella (Mrs Page). de Valérie Masterson (Mrs Ford) à Marek Torzewski (Fenton), la distribution réunie par Nicolas Joël, qui est également le patron de l'Opéra de Toulouse, est digne des plus grandes scènes lyriques, des plus beaux pla-teaux discographiques. A l'image de l'orchestre et des chœurs de la maison qui, dirigés par le Yougoslave Baldo Podic, ont prouvé une fois du plus leur parfaite maitrise technique et musicale. Une équipe musicale si parfaitement soudée que nous nous sommes pris à regretter qu'aucun que n'en ait été réalisé

ANNE REY
et ALAIN LOMPECH

(1) Avec Ramon Vinay (Otello), Herva Nelli (Desdémone), Giuseppe Valdengo (Iago), Virginio Assandri (Cassio), Nan Merriman (Emilia), orchestre et chœurs de la NBC, Arturo Toscanini (direction): un coffret de 2 CD RCA GD 60302. (2) En mars : le Trouvère, direction

Alain Lombard, mise en scène Nicolas Joël, coproduction avec Montpellier et Toulouse. Festival Verdi en juillet avec Rigoletto, direction John Fiore, mise en scène Giancario Cobelli, avec Leontina Vaduva dans le rôle de Gilda; Otello, direction Lombard, mise en scène Ogier, avec Giacomini, Zancanaro et Gabriele Benackova dans le rôle de Desdémone (Tel : 56-48-58-54).

# L'humour de survie

Rencontre avec Ken Loach

Discret, laconique, l'air un peu emprunté, donnant l'impression qu'il a peur de gener, Ken Loach

Oxford, se joint assez vite au soir, et nous tentions d'en faire un honneteté, humour «Un humour réussi à lui décrocher 200 ou 250 prolongement de l'actualité ». Vu de survie, que l'on retrouve sur les livres pour écrire le premier traique qu'il a peur de gener, Ken Loach

l'université, monte sur les par six millions de téléspectateurs, docks, à la mine, en usine... C'est tement de Riff Raff » Le projet est tement de Riff Raff » Le projet est tement de Riff Raff » Le projet est tement de l'actualité ». Kes. Family Life. Hidden Agenda - est un cinéaste dérangeant, humaniste vibrant, critique féroce de la société britannique, héritier du free cinema, de Lindsay Anderson, Karel Reisz, « jeunes gens en colère » à la fin des nées 50, déterminés à se pencher sur la condition ouvrière, mais n'en demeurant pas moins (r)attachés à la culture bourgeoise. « D'une certaine manière, reconnaît Loach, ils nous ont factlité la tâche. Mais tous, hormis Lindsay Anderson, sont partis pour l'Amérique... Leur colère n'était pas politique, seulement une coincidence historique, peut-être une mode. Autourd'hui, seul Lindsay Anderson est encore et toviours un homme en colère.»

Loach naît le 17 juin 1936 à Nuneaton, Warwickshire, enmilieu ouvrier (père contremaître en usine). Il va à l'école communale. Il entre au lycée, fait à dix-neuf aus son service militaire dans les bureaux de la Royal Air Force,



dianches, abandonne rejoint des troupes de répertoire à Londres et en province, gagne sa vie entre deux «jobs» comme instituteur suppléant, trouve un emploi fixe au théâtre de Northampton où d'assistant il passe

bientôt metteur en scène. Ecceuré par le répertoire boulevardier, il claque la porte - et passe un an au chômage. A l'automne 1963, apprenant que la BBC recrute du personnel pour sa deuxième chaîne, il pose sa candidature et se trouve engagé. Il fait la connaissance du producteur Tony Garnett, avec qui il travaillera pendant près de vingt ans.

«Nos émissions, entre dramatiques et documentaires, suivaient eénéralement le iournal télévisé du

ne Home (1966) crée le scandale : en traitant des sansabris. Garnett et Loach forcent au débat public sur l'industrie du bâtiment. En 1967, Ken Loach fait ses débuts au cinéma avec Poor Cov d'anrès un roman de Nell Dunn, dont l'héroïne est une jeune mère qui s'installe avec un voyon (Terence Stamp) tandis que son

mari est en prison. Ses deux longs-métrages suivants lui apportent une renommée internationale. Tournés au début des années 70, Kes (les amours d'unenfant et d'un fancon) et Family life (une lente descente vers la folie) sont désormais deux classiques du cinéma britannique. A propos de Ken Loach reviennent toujours les mots : rigueur,

ce que les gens disent regretter le plus quand ils perdent leur emploi: les plaisanteries, les prosses bla-

Odvssée financière de Riff Roff: Préparant Hidden Agenda, commandé par David Puttnam, alors à la tête de la Columbia, Ken Loach bénéficie d'un bureau à la branche kondonienne du studio. Il rencon-tre Bill Jesse, scénariste à ses heures et maçon de son état. « Il travaillait sur un chantier de construction et venait de temps en temps boire un casé. Un jour, aux environ de Noël, il me dit avoir nassé la matinée à arracher un plancher et à tuer des bébés rats. Il n'en pouvait plus. Je suis allé puiser dans la tirelire à petite monnaie de Hidden Agenda, et j'ai

cinéma de la quatrième chaine de télévision anglaise.

Riff Raff a été tourné dans un hôpital désaffecté à Tottenham, le Prince-of-Wales Hospital, que l'on transformait effectivement en appartements de luxe. La faillite des promoteurs avait interrompu les travaux, repris avec d'autres fonds. Loach installe ses bureaux de production dans des cabines démontables à même le chantier. les acteurs se mêlent aux véritables maçons. Les éclairages cinéma sont réduits au minimum, et les techniciens planqués de manière à ne nas troubler la vie du chantier. Parfois recrutés sur petites annonces, les acteurs improvisent.

«L'essentiel, dit Loach, est de faire en sorte que ça fonctionne, que ça existe; puis quand vous sentez que c'est pret, vous commencez à tourner. On ne peut pas toujours faire ca mais à chaque fois que c'est possible, c'est tonifiant. Prendre tout le monde par surprise : lu surprise est ce qu'il v a de rlus difficile à jouer. Voyez cette scène où Susan offre à Stevie un boxershort pour son anniversaire. Robert Carlyle savait qu'il y avait une scène d'anniversaire, qu'il recevrait un cadeau. La découvert au tour nage, à la caméra. C'est pourquo tourner dans l'ordre chronologique me paraît si important.

HENRI BÉHAR

🛘 Jean Guibal à la tête du Musée laires (ATP), situé en bordure du bois de Boulogne, à Paris, vient de remplace en effet Nicole Garnier, tantes fonctions ». Jean Guibal, quarante et un ans, connaît bien cet éta-

Un songe cruel LE VOLEUR DE CHEVAUX

de Tian Zhuang Zhuang

Rien, presque rien des habitudes du spectacle de cinéma n'aide à voir le Voleur de chevaux. Que le film soit chinois, et vieux de cinq ans, constitue les moindres causes au Tibet est le moindre de ses exotismes. C'est le récit lui-même, le rapport des scènes entre elles, du son avec les images, de ce que « ca raconte » avec « ce qu'on voit » qui déroute et intrigue. L'histoire, minimale, est celle d'un pauvre berger très pieux qui se fait voleur, est exclu du village par les prêtres. Histoire suggérée plus que racontée, dans un lent ballet de visions qui mêlent les splendeurs de la nature aux beautés de l'ar-

chitecture sacrée. Produit par les studios de Xi'an, à l'époque d'un renouveau du cinéma chinois aujourd'hui noyé dans le sang de Tiananmen, réalisé par un membre de cette « cinquième génération» (Chen Kaige, Zhang Yimou) qui depuis juin 1989 n'a plus le choix qu'entre l'exil ou le silence, le Voleur de chevaux surprend par son mélange de crudité et de souffle. Il faut accepter de se laisser enmener par sa mélopée, sans trop chercher à repérer les causes et les effets, pour jouir des somptueuses images, où l'assemblée hiératique des moines en prière pres d'un charnier revient comme un inquiétant refrain. Peu à peu, l'idée s'insinue que cette évocation d'une caste idéologique, prévaricatrice et hypocrite, ne concernait pas seulement les temps immémoriaux de la société traditionnelle.

**JEAN-MICHEL FRODON** 

des arts et traditions populaires. - Le Cette nomination devra être confir-Musée des arts et traditions popu-mée dans six mois. Elle est assortie mée dans six mois. Elle est assortie d'une mission destinée à sortir l'établissement de la crise qu'il traverse changer de directeur. Jean Guibal y depuis de nombreuses années. Le musée, déserté par le public (moins de 30 000 visiteurs payants par an), mine par des querelles intestines, est menace de délocalisation, voire de blissement, puisqu'avant de rallier le démantélement, affirme dans un Musée dauphinois dont il est respon- communique le Syndicat national des sable depuis 1986, il avait fait partie affaires culturelles.

## Ici Londres

RIFF RAFF de Ken Looch

Un chantier de construction à Londres, comme si vous y étiez. Un contremaître fascisant, son assistant, petit-chef braillard. plus des gros bras blancs et noirs en salopette et casque, et tous les accents du royaume de Sa Gracieuse Majesté. Comme la plupart des autres, l'Écossais sort de prison, se fait engager sous un faux nom. Ses nouveaux copains l'Installent dans un squatt. A la première paie par chèque, il va falloir verser une dîme à celui qui possède un compte en banque, va encaisser pour les autres et se fait d'ailteurs router...

Riff Raff: Ken Loach retrouve

son thème favori, le prolétariat britannique, et le montre plus vrai que nature. Impossible de ne pas être frappé par la véracité de ces braves types, par leur violence à fleur de peau, leur xénophobie pas même agressive, leur façon détachée plus que résignée d'accepter les tuiles, leur humour fait de distance. Ils fonctionnent par solidarité, haine et mépris, ils sont andais. Thatcher est leur tête de turc. On aimerait savoir ce qu'il en est à présent. Continuent-ils à en rêver ? Elle les obsède comme une mère fouet-

Tous, le Noir qui gamberge sur l'Afrique inconnue, le syndicaliste paternaliste, le joyeux drille... tous ensemble, ils sont la vedette du film. Avec quand

même une attention particulière pour l'Écossais, fils de bourgeois déboussolés - l'enterrement de sa mère est un grand moment, - pour son idvlle avec une chanteuse hippisante, paumée, veguement camée. Elle est la plus «actrice», son rôle veut

Mêlés à des non-professionnels, les acteurs ne s'en distinguent pas. Ils sont là, les uns et les autres, avec leur pesant de soucis. Grâce à eux, grâce au comique dru et précis de certaines scènes - l'audition de la chanteuse, l'enterrement de la mère de l'Écossais - et malgré l'avancée parfois fente d'un récit qui frôle plus d'une fois le didactisme démonstratif, *Riff Raff* est

**COLETTE GODARD** 

تعامدًا منه للم

LA CINÉMATHÈQUE PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24)

SAMEDI Les Cloches de Sainte-Marie (1945), de Les AcCarey, 15 h; Cléo de 5 à 7 (1962), d'Agnès Varda, 17 h; l'Ange ivre (1948), d'Akira Kurosawa, 19 h; le Roman de Marguerits Gautier (1938), de George Cukor, 21 h.

DIMANCHE Paris la belle (1928-1959), de Pierre Prévert et Marcel Duhamel, Paris qui dort (1923), de René Clair, 15 h; Boudu sauvé des eaux (1932), de Jean Renoir, 17 h; Pickpocket (1959), de Robert Bresson, 19 h; Paris nous appartient (1960), de Jacques Rivette, 21 h.

> **PALAIS DE TOKYO** (47-04-24-24)

SAMEDI Yoshiwara (1937), de Max Ophuls, 18 h ; les Sœurs de Kenij Mizaguchi, 20 h. eurs de Gion (1936), de

DIMANCHE Il eat mort après la guerre (1970), de Nagisa Oshima. 18 h : Désordre (1986), d'Olivier Assayas, 20 h.

CENTRE **GEORGES-POMPIDOU** 

SALLE GARANCE (42-78-37-29) SAMEDI

(1934, v.o. s.t.f.), de Ray Enright, 14 h 30 ; les Passagers de la nuit (1947, v.o. s.tf.), de Delmer Daves, 17 h 30 ; High Sierra (1941, v.o. s.tf.), de Raoul Walsh, 20 h 30.

DIMANCHE Hommage à la Warner Bros : A l'Est d'Eden (1955, v.o. s.t.f.), d'Elia Kazan, 14 h 30 ; le Port de l'angoisse (1945, v.o. s.t.f.), de Howard Hawks, 17 h 30 ; le Roman de Mildred Pierce (1945, v.o. s.t.f.), de Michael Curtiz, 20 h 30.

VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2, Grande-Galerie, porte Saint-Eustache Forum des Halles (40-26-34-30)

SAMEDI Week-end hommage à Georges Bras sens : Brassens (1990) de Jacques Audoir. 14 h 30; Georges Brassens (1977) de Patrick Camus, Georges Brassens sens chez lui à Paris (1978) de François Jean-Claude Bringuier et François Châtel, En direct de Bobino : Gaorges Brassens de François Chatel, 18 h 30 ; Rue de Gergovie (1982) de Serge Huet, Porte des Lilas (1957) de René Clair, 20 h 30.

DIMANCHE

Week-end hommage à Georges Bras-sens : Georges Brassens (1977) de Patrick Camus, Georges Brassens chez lui à Paris (1978) de François Châtel, 14 h 30; Brassens (1990) de Jacques Audoir, 16 h 30; Rue de Gergovie (1982) de Serge Huer, 18 h 30; Bras-sens (1962) de Jean-Claude Bringuier et François Châtel, En direct de Bobino: Georges Brassens de François Chatel, 20 h 30.

### LES EXCLUSIVITÉS

A PROPOS D'HENRY (A., v.o.): Gau-mont Opéra, 2\* (47-42-60-33); Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-36); UGC Danton, 6\* (42-25-10-30); Gaurnont Ambassade, 8: (43-59-19-08); UGC Biarritz, 8: (45-62-20-40); Gaumont Alésia, 14: (43-27-84-50); 14 Juillet Alésia. 14- (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79); Blenven0e Montparnasse, 15- (45-44-25-02); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16); v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01). ALICE (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-

LES AMANTS DU PONT-NEUF (Fr.) Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12) Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33) Espace Saint-Michel, 5<sup>-</sup> (44-07-20-49) 14 Juillet Odéon, 6<sup>-</sup> (43-25-59-83) Bratagne, 6<sup>-</sup> (42-22-57-97); La Pagode 7<sup>-</sup> (47-05-12-15); Gaumon<sup>-</sup> Champs Elysées, 8. (43-59-04-67); Saint-Lazare-Pasquier, 8° (43-87-35-43); 14 Juillet Bastille, 11° (43-57-90-81); Les Nation, 12° (43-43-04-67); Fauvette Bis, 13° (47-07-55-88); Gaumont Alé-sia, 14° (43-27-44-50); Sept Parmas-siens, 14° (43-20-32-20); 14 Juillet Beaugrenelle, 15° (45-75-79-79); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Wepier, 18- (45-22-46-01).

L'AMOUR AVEC DES GANTS (It. v.o.) : Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36) ; 14 Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83) ; George V, 8 (45-62-41-46) ; Sept Parnassiens, 14 (43-20-32-20) v.f.: UGC Opéra, 9 (45-74-95-40) Fauvette, 13 (47-07-55-88); Mistral,

14- (45-39-52-43). AN ANGEL AT MY TABLE (néo-zéla dais, v.o.) : Lucernaire, 6- (45-44-57-34). ATLANTIS (Fr.) : Gaumont Parnasse,

14: (43-35-30-40). AY CARMELA I (Esp., v.o.) : Latina, 4: (42-78-47-86) ; Studio 28, 18: (46-06-36-07). Se-07; BACKDRAFT (A., v.o.) : Gaumont Ambassade, 8 (43-59-19-08) ; George V, 8 (45-62-41-48) ; v.f. : Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31) ; Gaumont Par-

asse, 14 (43-35-30-40). LA BANDE A PICSOU (A., v.f.): Rex. 2• (42-36-83-93); Cinoches, 6• (46-33-10-82); UGC Triomphe, 8• (45-74-93-50); Républic Cinémas, 11• (48-05-123); UCC 51-33); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Denfert, 14 (43-21-41-01); Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68).

BARTON FINK (A., v.o.): Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26); UGC Odéon, 6\* (42-25-10-30); UGC Champs-Elysées, 8• (45-62-20-40); La Bastille, 11• (43-07-48-60); Escurial, 13• (47-07-28-04); Sept Pamassiens, 14• (43-20-32-20).

LA BELLE NOISEUSE (Fr.) : Le Saint-Garmain-des-Prés, Salle G. de Beaure-gard, 6- (42-22-87-23); Les Trois Bal-zec, 8- (45-61-10-60). BOYZ'N THE HOOD (\*) (A., v.o.)

Images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09) Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08) ; v.f. : Hollywood Boulevard, 9-(47-70-10-41) ; Paris Ciné I, 10- (47-70-21-71) : Miramar, 14- (43-20-89-52). LES BRANCHES DE L'ARBRE (Fr.-Ind v.o.): 14 Juillet Parnasse, 6- (43-26-58-00). LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

(A., v.o.): Denfert, 14- (43-21-41-01); Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). LE CHOIX D'AIMER (A., v.o.) : George V, 8 (45-62-41-46) ; v.f. : Pathé Impé rial, 2 (47-42-72-52).

LES COMMITMENTS (irlandais, v.o.) Forum Orient Express, 1. (42-33-42-26); George V, 8- (45-62-41-46); s. 14: (43-20-32-*20*1 CROC BLANC (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); Publicis Champs-Ely-Halles, 1- (40-26-12-12); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); Publicis Chemps-Elysées, 8- (47-20-76-23); UGC Blarritz, 8- (45-62-20-40); v.f.: Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Rex, 2- (42-36-33-93); UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); Publicis Champs-Elysées, 8- (47-20-76-23); UGC Blarritz, 8- (45-62-20-40); UGC Blarritz, 8- (45-62-20-40); UGC Blarritz, 8- (45-62-31) 20-40); UGC Blarritz, 8• [45-62-20-40]; Paramoumt Opéra, 9• [47-42-56-31]; UGC Lyon Bastille, 12• [43-43-01-59]; UGC Gobelins, 13• [45-61-94-95]; Gaumont Alésia, 14• [43-27-84-50]; Miramar, 14• [43-20-89-52]; UGC Convention, 15• [45-74-93-40]; UGC Maillot, 17• [40-68-00-16]; Pathé Clichy, 18• [45-22-46-01]; Le Gambetta, 20• [48-38-10-98]

36-10-96). CYRANO DE BERGERAC (Fr.) : Elysées Lincoln, 8- (43-59-36-14): Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). DANNY LE CHAMPION DU MONDE (Brit., v.f.): Le Berry Zebre, 11- (43-57-51-55); Denfert, 14- (43-21-41-01). DANSE AVEC LES LOUPS (A., v.o.) Les Trois Balzac, 8<sup>o</sup> (45-61-10-60); Sept Parnassiens, 14<sup>o</sup> (43-20-32-20); v.f.: UGC Opéra, 9<sup>o</sup> (45-74-95-40).

DELICATESSEN (Fr.) : Ciné Beaubourg 3• (42-71-52-36) ; UGC Triomphe, 8• (45-74-93-50). LA DISCRÈTE (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47). LES DOORS (A., v.o.) : Grand Pavois,

15- (45-54-46-85). LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE (Fr.-Pol., v.o.) : Saint-André-des-Arts I, 6-(43-26-48-18) ; Denfert, 14- (43-21-41-01). 41-01). FIERRO... L'ÉTÉ DES SECRETS (Can.) : Latina, 4º (42-78-47-86) : Epée de Bois, 5º (43-37-57-47) : Cosmos, 6º (45-44-28-80) ; George V. 8º (45-82-

PARIS EN VISITES

**LUNDI 4 NOVEMBRE** 

41-46).

« La maison de Nicolas Flamel (1407) et autres vieux logis pari-siens », 10 h 30, métro Rambuteau, sortie rue du Grenier-Saint-Lazare « Secrets et révélations des natures mortes », 14 h 30, Musée du

Louvre, pilier carré de la Pyramide (Le Cavalier bleu). « L'île Saint-Louis », 14 h 30, 17, quai d'Anjou (Tourisme culturel).

« Peinture flamande au seizième siècle », 14 h 30, Musée du Louvre, entrée des groupes, passage Riche-lieu (M.-G. Leblanc).

\* Hôtels et jardins du Marais. Place des Vosges », 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du passé). « L'île de la Cité, des origines de Paris aux travaux d'Haussmann », 14 h 40, 2, rue d'Arcole (Paris autre-fois).

« Les romantiques et le roman-tisme au Père-Lachaise », 14 h 45, porte principale, boulevard de Ménil-montant (V. de Langlade). « La Musée du parlum Fragonard et ses collections de flacons » (limité à vingt-cang personnes). 15 heures, hall de l'Opera Garnier, statue de

Le Palais omnisports de Bercy et on environnement » (limité à vingt-

cinq personnes), 15 heures, sortie métro Bercy, côté POPB (Monuments

« La Mosquée. Histoire de l'islam », 15 heures, entrée, place du Puits-de-l'Ermite (P.-Y. Jasiet). e Promenade à travers l'île de la Cité », 15 heures, métro Cité, sortie marché aux fleurs (Lutèce-Visites).

e Exposition e Lalique, créateur de verre et de bijoux », 15 heures, 107, rue de Rivoli (Pans et son his-

« De Watteau è David, les emours des dleux », 16 h 30, Grand Palais, entrée de l'exposition (Approche de l'art).

CONFÉRENCES

23, quai de Conti, 14 h 45 : L'Europe et ses morales médicales », par Jean-Charles Sournia (Académie des sciences morales et FISHER KING (A v.o.) : Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Action Rive Gauche, 5- (43-29-44-40); 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83) ; Bretagne, 6 (42-22-57-97) ; Gaumont Ambassade 8- (43-59-19-08); George V, 8- (45-62-41-46); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-501 : 14 Juillet Beaugn 75-79-79); v.f. : Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06). GREEN CARD (A., v.o.) : Cinoches, 6.

(46-33-10-82) HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47).
HENRY V (Brit., v.o.): Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33); Denfert, 14-(43-21-41-01); Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68).

HIDDEN AGENDA (Brit., v.o.) : Utopia, 5• (43-26-84-65) ; Studio 28, 18• (46-L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6• (46-33-10-82). J'ENTENDS PLUS LA GUITARE (Fr.) :

Letina, 4 (42-78-47-86) ; Epée de Bois, 5 (43-37-57-47). JACQUOT DE NANTES (Fr.) : Lucernaire, 6- (45-44-57-34). JAMAIS SANS MA FILLE (A., v.o.) :

George V, 8 (45-62-41-46); v.f. : Para-

PROSPERO'S BOOKS (Brit.-Hol., v.o.) : Racine Odéon, 6- (43-26-19-68). RAGE IN HARLEM (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1. (42-33-42-2 Images d'ailleurs, 5. (45-87-18-09). ROBIN DES BOIS PRINCE DES VOLEURS (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1 (42-33-42-26) ; Pathé Hau-tefeuille, 8 (46-33-79-38) ; Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82) ; UGC Normandie, 8- (45-63-16-16) ; v.f. : Rex, 2: (42-36-83-93); Pathé Français, 9: (47-70-33-88); Fauvetts, 13: (47-70-55-88); Les Montparnos, 14: (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15: (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18: (45-22-

46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-LE ROI DES ROSES (All., v.o.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47). SAILOR ET LULA (\*) (Brit., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36) ; Studio Galande, 5- (43-54-72-71).

SEXE, MENSONGES ET VIDEO (A. v.o.) : Ciné Beaubourg, 3• (42-71-52-36) ; Studio des Ursulines, 5• (43-LE SILENCE DES AGNEAUX (\*\*) (A

v.o.) : Cinoches, 6 (46-33-10-82) ; Grand Pavois, 15 (45-54-46-85). LA TENTATION DE VÉNUS (Brit v.o.) : 14 Juillet Pamasse, 6- (43-26-

LES FILMS NOUVEAUX

LES CLÈS DU PARADIS. Film francais de Philippe de Broca : Rex, 2• (42-36-83-93) ; Ciné Beaubourg, 3• (42-71-52-36); UGC Danton, 6: (42-55-10-30); UGC Montparnasse, 6: (45-74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, 8: (43-59-92-82); Saint-Lazare-Pasquier, 8: (43-87-35-43); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); Paramount Opéra. 9 (47-42-56-31) :

UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (45-61-94-95); Mistral, 14- (45-39-52-43); UGC Convention, 15- (45-74-93-40); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-CLOSE UP. Film iranien d'Abbas Kia-

mi, v.o. : Utopia, 5- (43-26-

HOMEWORK. Film iranien d'Abbes Kiarostami, v.o. : Utopia, 5- (43-26-

HOT SHOTS ! Film américain de Jim Abrahams, v.o. : Forum Horizon, 1-(45-08-57-57); UGC Danton, 6- (42-25-10-30); UGC Rotonde, 8- (45-74-41-46); UGC Normandia, 8- (45-63-16-16); v.f.: Pathé Impérial, 2• (47-42-72-52); Rex. 2• (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6 (45-74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); UGC Opéra, 9 8" (43-59-92-82); 'UGC Opéra, 9" (45-74-95-40); UGC Lyon Bastille, 12" (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13" (45-61-94-95); Mistral, 14" (45-39-52-43); Pathé Montpernasse, 14" (43-20-12-06); UGC Convention, 15" (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18" (45-22-46-01); Le Gambetta, 20" (45-826-10-98)

(46-36-10-96). LINGUINI INCIDENT. Film américain de Richard Shepard, v.o.: Forum Horizon, 1• (45-08-57-57); Pathé Hautefeuille, 6• (46-33-79-38);

mount Opéra, 9- (47-42-56-31) ; Mis-tral, 14- (45-39-52-43). JUNGLE FEVER (A., v.o.): Images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09). JUSQU'AU BOUT DU MONDE (Fr.-All.-Autr., v.o.) : Forum Horizon, 1 (45-08-57-57) ; Saint-André-des-Arts I, 6 (43-26-48-18) ; UGC Danton, 6 (42-25-

(43-26-48-18); UGC Danton, 6: (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8: (43-59-19-08); George V, 8: (45-62-41-46); Max Linder Penorame, 9: (48-24-88-88); La Bastille, 11: (43-07-48-60); Escurial, 13: (47-07-28-04); Gaumont Pamasse, 14: (43-35-30-40); Kinopanorama, 15: (43-06-50-50); v.f.: Pathé Wepler II, 18: (45-22-47-94). LES LIAISONS DANGEREUSES (A v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82) Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). MADAME BOVARY (Fr.): 14 Juillet

Parmasse, 6: (43-26-58-00).

MILLER'S CROSSING (\*) (A., v.o.):

Epée de Bois, 5- (43-37-57-47); Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68). MISSISSIPPI MASALA (A., v.o.) Lucernaire, 6- (45-44-57-34). MOHAMED BERTRAND-DUVAL (Fr.):

Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52); Images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09). MON PÈRE CE HÈROS (Fr.): Forum MON PÉRE CE HÉROS [Ft.]: Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57); Rax, 2\* (42-38-83-93); UGC Odéon, 6\* (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8\* (43-59-92-82); Saint-Lazare-Pasquier, 8\* (43-87-35-43); UGC Blarritz, 9\* (45-62-20-40); Pathé Français, 9\* (47-70-33-88); UGC Opéra, 9\* (45-74-95-40); Les Nation, 12\* (43-43-04-87); UGC Lyon Bestille, 12\* (43-43-01-59); Fauvatte, 13\* (47-07-56-88); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Miramer, 14\* (43-20-89-52); Pathé Montparnasse, 14\* (43-20-12-06); 14 Juillet Beaugrenelle, 15\* (45-75-79-79); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27); UGC Maillot, 17\* (40-88-00-16); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01); Le Gambetta, 20\* (46-36-10-96).

LA MORT D'UN MAITRE DE THÉ LA MORT D'UN MAITRE DE THÉ (Jap., v.o.): Espace Saint-Michel, 5- (44-07-20-49).

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A., v.o.) : Studio Galande, 5. (43-54-72-71) ; Grand Pavois, 15. (45-54-NIKITA (Fr.): Les Montparnos, 14 (43-

27-52-37).

NUIT ET JOUR (Fr.-Bel.-Suis.):
L'Entrepôt, 14- (45-43-41-63); Studio
28, 18- (46-06-36-07).

POINT BREAK (\*) (A., v.o.): UGC
Triomphe, 8- (45-74-93-50); v.f.: Hollywood Boulevard, 9- (47-70-10-41).

PRETTY WOMAN (A. v.o.): Croscher PRETTY WOMAN (A., v.o.) : Cinoches,

George V, 8- (45-62-41-46); Sept Parnassiens, 14 (43-20-32-20); v.f.: Pathé Français, 9 (47-70-33-88); Fauvette Bis, 13 (47-07-55-88) ; Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94).

OU LE SOLEIL EST FROID. Film roumain de Bogdan Dimitrescu, v.o. : Latina, 4 (42-78-47-86). RIFF RAFF. Film britannique de Ken

Loach, v.o.: Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36); Les Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77); Les Trois Balzac, 8- (45-61-10-60) ; Les Montparnos, 14- (43-27-52-37). UN HOMME ET DEUX FEMMES.

Film français de Valérie Stroh : Geumont Les Halles, 1• (40-26-12-12) ; Gaumont Opéra, 2• (47-42-60-33) ; Publicis Saint-Germain, 6• (42-22-72-80) ; Gaumont Ambassade (43-59-19-08) ; Gaumont Parna 14- (43-35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50) ; Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27).

VAN GOGH . Film français de Mau rice Plalat : Gaumont Les Halles. 1. (40-26-12-12) ; Gaumont Opéra, 2-(43-25-59-83) ; Pathé Hautefeuille, 6• (46-33-79-38) ; La Pagode, 7• (47-(43-35-78-36); La Pagous, 7-(47-05-12-15); Gaumont Ambassade, 8-(43-59-19-08); Pathé Français, 9-(47-70-33-88); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81); Les Nation, 12-(43-43-04-67); Fauvette, 13- (47-07-55-88) ; Gaumont Parnasse, 14-(43-35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50) ; 14 Juillet Beaugre-nelle, 15- (46-75-79-79) ; Bienvenüe Montparnasse, 15- (45-44-25-02) Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18- (45-22-

LE VOLEUR DE CHEVAUX, Film chinois de Tian Zhuang Zhuang, v.o. : L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63).

58-00); UGC Triomphe, 8• (45-74-93-50).

TERMINATOR 2 (\*) (A., v.o.) : Forum Hortzon, 1\* (45-08-57-57) ; Forum Hort-zon, 1\* (45-08-57-57) : UGC Odéon, 6\* (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82); UGC Nor-mandie, 8- (45-63-16-16); La Bastille, 11. (43-07-48-60) ; Pathé Montparnasse, 14. (43-20-12-06) ; 14 Juillet nasse, 14º (43-20-12-06); 14 Juillet Beaugrenelle, 15· (45-75-79-79); v.f.: Forum Orlent Express, 1· (42-33-42-26); Rex (le Grand Rex), 2· (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6· (45-74-94-94); UGC Montparnasse, 6· (45-74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, 8· (43-59-92-82); Paramount Opére, 9· (43-69-92-82); Paramount Opére, 9· 47-42-56-31); Paramount Opére, 9· 47-42-56-31); Paramount Opére, 9· 47-42-56-31); Paramount Opére, 9· (47-42-56-31); Les Nation, 12- (43-43-04-67); UGC Lyon Bestille, 12- (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Mistral, 14- (45-39-62-43); 94-95); Mistra!, 14 (45-39-62-43); Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-08); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Pathé Wepler, 18 (45-22-46-01); Le Gembetta, 20 (46-36-

THE INDIAN RUNNER (\*) (A., v.o.): Ché Beatbourg, 3\* (42-71-52-36); UGC Rotonda, 6\* (45-74-94-94); UGC Triomphe, 8\* (45-74-93-50).

THE VOYAGER (All.-Fr.-Gr., v.o.) Enée de Bois, 5. (43-37-57-47). THELMA ET LOUISE (A., v.o.): Forum Orient Express, 1 (42-33-42-26); George V, 8- (45-62-41-46).

TORCH SONG TRILOGY (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3• (42-71-52-36) ; Le Berry Zèbre, 11• (43-57-51-55). LES TORTUES NINJA II (A., v.f.) : Club Gaumont (Publicis Matignon), 8 (43-59-31-97); Saint-Lambert, 15 (45-32-

TOTAL RECALL (\*) (A., v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-48-85). TOTO LE HÉROS (Bel.-Fr.-All.) : UGC TROUBLES (A., v.o.): 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83): UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40). UNE ÉPOQUE FORMIDABLE... (Fr.) :

George V, 8- (45-62-41-46). George V, 8<sup>1</sup> (45-62-41-46). URGA (Fr.-Sov., v.o.): Gaumont Les Halles, 1<sup>2</sup> (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2<sup>2</sup> (47-42-60-33); Pathé Haute-feuille, 6<sup>2</sup> (46-33-79-38); Publicis Champs-Elysées, 8<sup>2</sup> (47-20-76-23); 14<sup>2</sup> Lailet Bastille, 11<sup>2</sup> (43-57-90-81); UGC Gobelins, 13<sup>2</sup> (45-81-94-95); Les Mont-parros, 14<sup>2</sup> (43-27-52-37).

LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER (Fr.) : Forum Orient Express, 1-(42-33-42-26) ; Elysées Lincoln, 8- (4359-36-14); Pathé Français, 9- (47-70-33-88); Fauvette, 13- (47-07-55-88); Pathé Montparnasse, 14- (43-20-12-06); Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94).

LE VOLEUR D'ENFANTS (Fr.-It.-Esp.) Sept Pamassiens, 14 (43-20-32-20). VOYAGE SUR JUPITER (Can.) Cinaxe, 19- (42-09-34-00). Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRÉSIDENT ? (A., v.o.) : UGC Norman-die, 8 (45-63-16-16) ; v.f. : UGC Mont-parriasse, 6 (45-74-94-94) ; Paramount

Opéra, 9- (47-42-56-31).

LES GRANDES REPRISES A PROPOS DE NICE (Fr.) : Saint-André-des-Arts II, 6- (43-26-80-25).

BLONDE VENUS (A., v.o.) : Action Ecoles, 5- (43-25-72-07). EASY RIDER (A., v.a.) : Cinoches, 8-EVE (A., v.o.): Action Christine, 6- (43-FANTASIA (A.): Cinoches, 6- (46-33-

GLORIA (A., v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77). LADY FOR A DAY (A., v.o.): 14 Juille: Pamasse, 6- (43-26-58-00).

MINNIE AND MOSKOWITZ (A., v.o.); Action Christine, 6 (43-29-11-30).

MODERATO CANTABILE Fr.): Europe Panthéon (ex-Reflet Panthéon), 5- (43-54-15-04) LE NID DES GENTILSHOMMES (Sov., v.o.): Cosmos, 8- (45-44-28-80). OLIVER TWIST (Brit., v.a.): 14 Juillet Parmase, 6 (43-26-58-00); v.f.: 14 Juillet Parmassa, 8 (43-26-58-00)

Juillet Parnasse, 8 (43-26-58-00). PEAU D'ANE (Fr.): 14 Juillet Parnasse 6 (43-26-58-00). PINK FLOYD THE WALL (Brit.-A., v.o.): Grand Pavois, 15- (45-54-46-85), v.o.): Grand Pavois, 15- (45-54-46-85), PORTIER DE NUIT (\*\*) (lt., v.o.): Le Champo - Espace Jacques Tati, 5- (43-54-51-60).

LES QUATRE FILLES DU DR MARCH (A., v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6-48-33-97-77 SALO OU LES 120 JOURNÉES DE SODOME (") (it., v.o.) : Accatone, 5: (46-33-86-86).

THE SERVANT (Brit., v.o.) : Reflet TOM JONES (Birl., v.o.): Reflet Logos II, 5- (43-54-42-34). TOM JONES (Birl., v.o.): Reflet Logos I, 5- (43-54-42-34); Elysées Lincoln, 8-(43-59-36-14). LA VIE PASSIONNÉE DE VINCENT VAN GOGH (A., v.o.) : Lucemaire, 6

LA VIEILLE FILLE (A., v.o.) : Les Trois Linembourg, 6: (48-33-97-77).
YOYO (Fr.): Le Champo - Espace Jacques Tati, 5: (43-54-51-60).
ZÉRO DE CONDUNTE (Fr.): Seint-André-des-Arts 8, 6: (43-26-80-25).

JOSÉPHINE LA CANTATRICE, OU

LE PEUPLE DES SOURIS. Nanterre

(Théêtre Par-le-Bas) (47-78-70-88)

KOALAM-THÉATRE TRADITION-

NEL DANSE ET MASQUE. Maison

des cultures du monde (45-44-

(43-22-77-74) (dim. soir, lun.) 21 h; sam. 18 h 30 ; dim. 15 h 30 (5).

Théâtre des Trois-Frères (42-54-

91-00) 20 h 30 (5). L'ANTICHAMBRE, Atelier (46-06-

ABRACADABRACULA. Tremplia

72-30) 20 h 30 ; dim. 17 h (5).

LES PATIENTS. Petit Montpern

(dim., lun.) 20 h 30 (5),

20.0

. , ( =

2.50

1000

1. 5000

·\_ -

. . . . . . .

100

. 1 . . .

75.41

. . . .

21 199

*>*- 3:

7: 5--

. \*\* w a

The second

₹\*<sub>let s</sub>

.--.

~ · · .

 $\mathbb{T}_{\mathcal{C}_{\mathcal{A}_{0},\Phi_{0},\Phi_{0}}}$ 

\*7.200 **∵**.

100

- \*777

A Section

7 m-1

. . - - - -

e de la composition della comp

100

\$5 2 7 April 1

P. S. Million

1.5

· - . .

2.0

. ...

٠.-.

. . . . .

.....

THEATRES

**SPECTACLES NOUVEAUX** 

sont indiqués entre parenthèses.) L'INTERVENTION. Neuilly-sur-Seine (46-24-03-83) (dim., tun.) 20 h 30

NIJINSKY « L'ANGE DE PAPIER ». Au Bec fin (42-96-29-35) (lun.) 19 h ; mar., mer. à 20 h 30 ; dim. 15 h 30 (30). L'ÉVEIL DU PRINTEMPS. Aman-

diers de Paris (43-66-42-17) (dim. soir, lun., mar.) 20 h 30. VICTOR BIANCO AU PLATEAU 26. Pistesu 26 (48-87-10-75) (dim., iun.) 20 h 30 (30). DU HAUT D'UNE HEURE. Au Bec

fm (42-96-29-35) 20 h 30 (31). LES COULOIRS DE LA HONTE. Café de la Gare (42-78-52-51) (dim., lun.) 22 h (1). PETITES SCENES POUR SE PER-DRE. Yvry-sur-Seine (Théâtre) (46-70-21-55) lun., mar. 20 h 45 (4). LES TAMBOURS DE LA GLOIRE.

(42-23-88-83) km., mar. 20 h 30 (4).

LES EFFETS DE L'ORAGE. Théêtre

Montorqueil (46-36-06-06) (dim. solr, lun.) 20 h 45; dim. 15 h (5).

děm. 15 h 30.

49-24) (dim. soir, km.) 21 h; dim. 15 h 30 (5). LE BOUC. Châtenay-Malabry, Théâtre du Campagnol (46-61-33-33) (dim. soir, lun.) 20 h 30 ; dim. 16 h (5).

LES CAPRICES DE MARIANNE Nanterre, Théâtre des Amandiers (47-21-18-81) 20 h 30 ; dim.

AKTÉON-THÉATRE (43-38-74-62). Le Grand Ecart : 19 h. Les Cafards : 20 h 30, dim. 16 h. Une fée sort du logis: 22 h. AMANDIERS DE PARIS (43-66-20 h 30, dim. 16 h. FONTAINE (48-74-74-40). Le Clan des veuves : 15 h 30 et 20 h 45, dlm. 42-17). L'Eveil du printemps : 20 h 30,

ANTOINE - SIMONE-BERRIAU (42-08-77-71). Putzi : 20 h 45, dim. 15 h et GRAND THEATRE D'EDGAR (43-20-90-09). Métral Family: 18 h et 20 h 15. Elle Sernoun et Dieudonné M'Bala: 22 h. GUICHET MONTPARNASSE (43-27-ARCANE (43-38-19-70). La Valsa avant la nuit : 20 h 30, dim. 17 h. ARTISTIC-ATHÉVAINS (48-06-36-02). Revue : 16 h et 20 h 30, dim.

BASTILLE (43-57-42-14), Léo Katz et ses œuvres : 19 h 30, dim. 17 h. BOBINO (43-27-75-75). Cinémaniac, one-man-show d'une tête à claps ; BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24).

Omife: 17 h 30 et 21 h, dm. 15 h 30. CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). Les Couloirs de la honte: 22 h. Thé à la menthe ou T'es citron: 22 h.
CARTOUCHERIE THÉATRE DE LA
TEMPÉTE (43-28-36-36). Saise l. L'Annonce faite à Marie: 20 h 30, dim. 16 h.
CARTOUCHERIE THÉATRE DU
SOLEIL (43-74-24-08). Iphigénie à
Aulis: 15 h 30 et 19 h 30, ven.
19 h 30. Dim. Agamemnon: 13 h. Les
Choéphores: 13 h. menthe ou T'es chron : 22 h. 20 h 30 CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-78-44-45). Y a-t-il un communiste dans la salie? : 21 h, dim. 15 h 30. CENTRE CULTUREL DE LA CLEF (43-

sur la balançoire : 20 h 30, dim. 17 h 30. COLLÈGE NÉERLANDAIS (40-78-COLLÈGE MÉERLANDAIS (40-78-50-00). L'Amour et Nuit de noces : 20 h 30, dim. 16 h.

COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11). Voltaire's Foises : 19 h et 21 h 30.

COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES (47-23-37-21). Le Nuit de Valognes : 18 h et 21 h, dim. 15 h 30.

COMÉDIE-FRANCAISE (40-15-00-15). Salle Richelieu. La Fausse Suivante ou le Fourbe puri : 20 h 30.Dim. La Tragédie du roi Christophe : 14 h.

DAUNOU (42-61-69-14). Couaci le du roi Christophe : 14 h.

DAUNOU (42-61-69-14). Couaci le
Grand Orchestre du Spiendid : 20 h 45,
dim. 15 h 30.

31-49-27), Les Troyennès : 21 h. CINO DIAMANTS (45-80-51-31), Deux

dim. 15 h 30.
DECHARGEURS (TLD) (42-36-00-02).
Baise comme Cendrars: 21 h.
DEJAZET-(TLP) (42-74-20-50). MariePierre Casey: 20 h 30, dim. 15 h 30. Le
Fils du désart: 22 h.
DEUX ANES (46-06-10-26). Cresson
qui s'en dédit: 21 h, dim. 15 h 30.
EDGAR (43-20-85-11). Les Faux.
Jetons: 20 h 15. Les Babas cadres:
22 h.
EDOUARD-VII SACHA GUITRY (47-

EDOUARD-VII SACHA GUITRY (47-42-59-92). Décibel : 17 h et 20 h 45, dim. 15 h 30. ESPACE ACTEUR (42-62-35-00). La

Dame atax camélias : 20 h 30.

ESPACE CRITIC (NOUVEL ESPACE
CARDIN) (42-64-37-33). Vernissage :
20 h 30. dim. 15 h. Pétition : 21 h 45,
dim. 16 h 15.

ESPACE MARAIS (48-04-81-55). Le

Mariana de Erem. 18 h. 48-14-81-50. Mariage de Figaro : 18 h, dim. 15 h 30, mar.(sur réservation) 16 h. La Mouette : 20 h.Dim. Baucleire: 17 h 30. ESPACE PIERRE CARDIN (42-6516 h (5), ESSAION DE PARIS (42-78-46-42). Vous descendez à la procheine? : 15 h. Selle I. Jusqu'à la prochaine nuit :

15 h 30. GAITE-MONTPARNASSE (43-22-16-18). Voltaire-Rousseau : 20 h 45, dim. 15 h.

88-61), Les Dectylos : 19 h. Libertine : 20 h 30. Une femme seute : 22 h 15. GYMNASE MARIE-BELL (42-46-79-79), Lager : 20 h 30. HALLE SAINT-PIERRE (42-58-74-12). Les Origines de l'homme : 15 h, dim., mar. 15 h. HÉBERTOT (43-87-23-23). La Contre-

basse : 21 h, dim. 16 h. HUCHETTE (43-26-38-99). La Cantatrice chauve : 19 h 30. La Leçon : 20 h 30. Poèse à New York : 21 h 30. L'EUROPÉEN (43-87-29-89). Génération chaos 1 : 21 h, dim: 17 h. LA BRUYERE (48-74-76-99), Cuisine et Dépendance : 21 h, dim, 15 h. LA VIEILLE GRILLE (47-07-22-11), Fernand Berset dit Charles-Albert Cingria:

LE FUNAMBULE THÉATRE-RESTAU-RANT (42-23-88-83). Compleinte pour une souris : 19 h. Les Larmes amères de Petra von Kant : 21 h; dim. (demière) LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34).

Petre salle. Poèmes voyous: 20 h 15.
Théâtre noir-Le Petre Prince: 18 h 45.
La Nuit et le Moment: 20 h. Nous, Théo et Vincent van Gogh: 21 h 30. Théâtre noir-Le Petre Prince: 18 h 30. rouge. Une saison en enfer : 18 h 30. Mademoiselle Eise : 20 h. Oncie Varia : 21 h 30. MADELEINE (42-65-07-08). N'écoutez ons Magement : 18 h 30.

pas Meedames: 17 h er 21 h, dim. 15 h 30. MARAIS (42-78-03-53). Lugement: 18 h 30, dim. 15 h 30. Pat et Sarah: 21 h. MARIE STUART (45-08-17-80). Pour

MARIE STUART (45-08-17-80). Pour en finir evec le hareng saur : 20 h 30. Histoire d'ouvreuses : 22 h .

MARIGNY (42-58-04-41). La Dame de chez Maxim's : 20 h 30, dito. 15 h.

MARIGNY (PEITT) (42-25-20-74). L'Evenglie selon saint Marc : 16 h, dim. 15 h, mer., jeu., ven., mar. 21 h.

MATHURINS (42-65-90-00). Magic Palace : 17 h et 20 h 30, dim. 15 h.

MATHURINS (PEITIS) (42-65-90-00). Charlus : 15 h et 18 h 30.

MÉTAMORPHOSIS (THÉATRE SALON D'ENCHANTEMENTS) (42-61-33-70). Merchand de rêve : 21 h, dim. 15 h. dim. 15 h. MICHEL (42-65-35-02). Darling Chérie :

17 h 30 et 21 h 15, dim. 15 h 30.
MICHODIÈRE (47-42-95-23). Pleins
Feux: 17 h et 20 h 30, dim. 16 h.
MONTPARNASSE (43-22-77-74).
Celemity Jane: 17 h 30 et 21 h, dim.
15 h 30. NAUTILIUS BATEAU-THÉATRE (40-

51-84-53]. Exercicas de siyle : 20 h 30, dim. 15 h 30. NOUVEAU THÉATRE MOUFFETARD

# **ECONOMIE**

BILLET

्री क्षेत्र के बक्क्स के जिल्लेक होएं के प्राप्त कर क

Section in the second

SERVER PRINTS OF STREET

CANCELL DE NUIT MALLE

College of white will be

SE STATES OF STATES OF STATES

SECURITY PRINTED ON DE LE SECURITY D

THE SCHOOL

AN ARE BESTERVEE OF ME

COMMENT OF THE PROPERTY OF THE

MERCHANICAL LA CANCATRO

The state of the s

MAN AN THEATRE TRADER

Sec DANG CT MASQUE IL

116

LAS PATRINTS IN VIEW

Maria de la Caración de la Caración

AJUCAPROKOKOKESK

And - in a second

CANTIFRAMENT AND W

and military of the page

The second secon

THE CATTLETS OF MICE.

医眼外膜切迹器 "水"中国社会"动"的。

nigeron (n. 1905) Nigeron (n. 1905) Nigeron (n. 1905)

ACRES NO. 1 - 14 / ACRES

BALERY A STREET

GRAND Torrith DESE

Superior 1 St. N. 1948ASS

3288433 VW Fa

ಕ್ಯೂಘ್ಯಾಗ್ ೧೯೩

A A Sec 18 SE SE

115.5%

as substant

---

. .

the other to

TATON DIE SOURIS L

gilden ...

講報EDF Form

TAN DOM: L.

CLES NOUVEAUX

t+ 23

\*\*

宝和"

Marie Co

7

£ 20

<del>(\* 4 d)</del> + <del>3</del>

\*\*\*\*\*\*

Emp : 4

E Rules 9 management 10 % MAU DANE ..

A NS 78 ART

## L'enjeu de l'apprentissage

Comme ils ont coutume de le faire, les partenaires sociaux ont dressé, le 31 octobre, un long inventaire des questions qu'ils souhaitent aborder au cours des négociations sur l'apprentissage qui viennent de s'ouvrir (le Monde du 2 novembre). Comme d'habitude, aussi, ils ont bien pris soin d'écarter les sujets les plus délicats, qui n'apparaîtront certainement pas à l'examen des différents chapitres. Le consensus et l'accord éventue sont à ce prix, ainsi que cela avait déjà pu être vérifié à l'occasion de la négociation précédente, sur la formation professionnelle. Le texte du 3 juillet, qui a été ensuite transcrit dans un projet de loi, n'a pas, à l'évidence, le souffle qu'on pourrait attendre d'une réforme. dont l'ambition était de moderniser la fameuse loi Delors de 1971...

Plusieurs hypothèques devraient en effet être levées pour que l'apprentissage devienne cette voie de formation nouvelle que réclame ardemment Me Edith-Cresson, sans peut-être en mesurer les consécuences. D'abord, il faudrait remettre en cause la tutelle qu'exerce l'éducation nationale et lui substituer une responsabilité plus grande des partenaires sociaux. On voit tout de suite le risque d'une telle proposition, que la CGT a d'emblée dénoncée en privilégiant la « rénovation » de la formation professionnelle publique. Ensuite, il conviendrait de s'attaquer aux vraies difficultés de financement, qui obligeraient à affronter les chambres de métier et plus ancora les chambres de commerce et d'industrie: Actuellement, 60 % de la taxe d'apprentissage vont vers d'autres formations que celles d'apprentis et. à enveloppe égale (5 milliards de francs), il est difficile d'espérer un vaste redéploiement. Enfin, uitime obstacle, il serait nécessaire que les partenaires sociaux eux-mêmes se donnent les moyens d'assurer plemement leur futur rôle, en compétence et en capacité.

Si l'on aioute à cela œ'il faut compter avec is place prise par les régions dans ce dossier. depuis la décentralisation, l'issue relève de la gageure. Tel est pourtant l'enjeu, si l'on entend développer l'apprentissage et lui retirer son image vieillotte pour en faire une filière complète, tant par les métiers accessibles que par les niveaux de diplôme. Sinon, elle ne sera guère empruntée par les

Mais, condition indispensable, il

canables de gérer ensemble, et

faudrait aussi qu'ils soient

donc d'admettre un contrôle

patronat.

grandes entreprises et l'industrie, qui ne totalisent que 10 % des places d'apprentis, le reste étant l'apanage de l'artisanat et du commerce, Et elle restera marquée du sceau

de l'échec scolaire. ALAIN LEBAUBE

□ GEC reprend les activités «missiles » de Ferranti. - Le groupe électronique Ferranti international va cèder ses activités de missiles à son concurrent GEC-Marconi (General Electric Company) pour 38 millions de livres (376 millions de francs). Cet accord, annoncé vendredi le novembre par les deux groupes britanniques, règle une querelle remontant à l'achat, en janvier 1990 (le Monde du 26 janvier 1990), par GEC de Fer-ranti Defence Systems Group (FDSG) au groupe Ferranti pour 270 millions de livres (2,67 milliards de francs). Le groupe GEC estimait avoir trop payé, certains actifs de FDSG ayant été, selon lui, surestimés. Les deux groupes se sont entendus sur le trop payé par 12 000 francs le mètre carré à Paris GEC finalement estimé à 33 mil- et la petite couronne, 8 750 francs lions de livres. Ces activités de Ferranti emploient 275 personnes et dans les agglomérations de plus de sont spécialisées dans la conception cent mille habitants et 5 et la fabrication de missiles guidés sur le reste du territoire.

La première conférence paneuropéenne sur les transports

# L'Ouest plaide pour le rail, l'Est choisit l'autoroute

La pramière conférence paneuropéenne des transports, organisée par le Parlement européen et la Commission des communautés européennes, a réuni à Prague du 29 au 31 octobre les ministres européens des transports de la CEE. de l'AELE (Suède, Norvège, Autriche, Suisse, Finlande, Islande et Liechtenstein), de l'Europe orientale, et les organisations financières internationales. La rencontre s'est soldée par une déclaration de principe, dite « de Praque » en faveur d'une politique supranationale des transports européens. Elle fut l'occasion pour les représentants des ex-pays du bloc de l'Est d'être associés avant l'heure à la construction de la grande Europe, et surtout de mettre à plat leurs difficultés, une sorte de cahier de

doléances post-révolutionnaire. PRAGUE

correspondance

Quand M. Valéry Boutko monte sur. l'estrade avec le poids de ses 148 000 kilomètres de voie ferrée, le silence se fait. Le « Monsieur che-

min de fer» de l'Union soviétique M. Karel Van Miert, membre de la « pèse » en effet 4 milliards de tonnes de marchandises, neuf mil-liards de passagers par an, 12 % du reseau mondial, 50 % du trafic de marchandises international.

Il est venu défendre des projets tout aussi colossaux : parmi eux, le nouveau passage frontalier Droujba-Alachankoy, entre les chemins de fer chinois et soviétique. Celui-ci, sur l'itinéraire de la route de la soie, devrait permettre de réduire de 5 000 kilomètres la distance entre l'Europe et les pays asiatiques. De son chapeau, Valery Boutko sort également la construction de deux egalement la construction de deux nouvelles lignes ferroviaires, l'une en URSS, l'autre en Iran: « Pro-chainement, explique-t-il avec assu-rance, les marchandises européennes pourront ainsi être transportées dans la région de la mer d'Arabie, en évi-tant le canal de Suez »

Des idées pour l'heure encore chimériques, comme l'explique M. Michel Gaspard, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) : «Au moment où les accords avec la BERD ont été signés, l'URSS ne remplissait pas les conditions des nations démocratiques. Donc, pen-dant trois ans, elle ne pourra dispo-ser de plus de 50 millions d'écus (350 millions de francs), soit son apport initial, » «Tout au plus un constant auxiliars establicit

Commission des communautés

Les financements des Communautés européennes étant, comme le souligne M. Paul Quilès, ministre français de l'équipement, » par défi-nition, limités », ce handicap de l'Union soviétique devrait profiter à

ses anciens pays satellites.

#### Modernisation des réseaux et des législations

Pas question cependant pour les nouvelles démocraties, de mettre, comme le grand frère, l'accent sur le réseau ferroviaire. Prépondérant dans le secteur des transports ter-restres, il est dans sa grande majorité vétuste et donc peu rentable; une caractéristique encore renforcée par la contraction des échanges avec l'Union soviétique.

Aussi, au grand dam des Occidentanx, soucieux de convaincre les nouveaux Européens des bienfaits du rail, des transports combinés et de la nécessité de « tirer l'enseignement des erreurs de l'Ouest», rien n'y fait. C'est le « tout autoroute » qui est sur toutes les lèvres,

Cheveux blancs, regard bleu mali-cieux, M. Boguslaw Liberadzky, sous-secrétaire d'Etat aux transports de Pologne, nourrit, lui aussi, de grands rèves autoroutiers pour son pays. En quinze ans, il souhaite

voir la construction de trois axes: de Berlin à Katowice, de Cracovie à la frontière soviétique, de Gdansk à la Silésic. Au bas mot, I 650 kilomètres, ainsi qu'une voie express à péage à Szczecin, à la frontière de la Tchécoslovaquie. Coût de l'opération? Le spécialiste se replie sur le coin de la table, aligne les zéros de 5 000 milliards de zlotys, raye les quatre derniers et après un rapide calcul, arrive à la conclusion de

Il espère que la Banque mon-diale, la Banque européenne d'in-vestissement et la BERD l'aideront à recueillir les 70 % de ce montant auprès des investisseurs privés. Mais, pour l'instant, regrette t-il, « il n'existe pas encore de législation autorisant les péages, ni de décret obligeant les propriétaires à vendre leur terrain s'il est sur le tracé d'une

6 milliards de dollars (34,5 mil-

Car, hormis la Hongrie – en juin dernier, elle a promulgué une loi sur les concessions étrangères et lancé un appei d'offres pour la poursuite de la construction de l'autoroute Vienne-Budapest, - les autres Etats d'Europe centrale ne se sont pas encore dotés des instru-ments législatifs nécessaires. Des retards souvent dus à des raisons de

Ainsi, les tensions en Slovaquie

incitent-elles le gouvernement fédé-ral tchécoslovaque à la prudence : comment envisager la construction de l'autoroute Nuremberg-Prague, agrandir le terminal de l'aéroport de la capitale tchèque, sans savoir sur quel budget – fédéral ou national – il faudra prélever les nécessaires investissements?

Une circonspection qui s'impose aussi au sinancier : «Le seul projet-phare réellement mis en pratique dans la Communauté européenne est celui de la Yougoslavie, signé quelques semaines avant que n'éclate le conflit au sein de la Fédération, déplore M. Karel Van Miert. C'est cepiote M. Natet van Miert. C est regrettable, mais cela ne doit rien changer à la démarche nationale. La CEE est prête à investir, du moment qu'on lui fait des propositions solides. »

Une vision partagée par le sou-riant ministre des transports de la très jeune Lettonie indépendante. pas venus dans l'idée de signer un quelconque accord. Nous sommes la en observateurs pour être ensuite capables de mettre en place un plan qui réponde globalement à nos besoins. Nous ne sommes pas à le recherche d'une assistance, qui, comme des bananes, nous remplirail l'estomac un jour et nous laisserait affamés le lendemain.»

**CATHERINE MONROY** 

## L'annonce de 189 licenciements chez Michelin

aéroport supplémentaire», renchérit

## «On n'est pas là pour pleurnicher mais pour produire»

**CLERMONT-FERRAND** 

de notre correspondant

Comment annoncer un licenciement? Dans l'usine Michelin de Clermont-Ferrand, personne ne connaissait jusqu'au 29 octobre la liste des 189 salariés 1115 emplois administratifs, 74 techniciens et agents de maîtrise) qui devaient quitter l'entreprise au terme du cinquième plan social qui prévoit 2-432 suppressions d'emploi avant la fin 1992 à Clermont-Ferrand. Les noms sont désor-mais connus. Mais la manière dont ont procédé certains chefs de service a créé une vive émotion. Les témoignages ne sont pas formellement contestés par les représentants de la direction qui, semble-t-il, veulent en savoir davantage.

cCertes, je ne m'y attendais pas, racontait jeudi une jeune femme travaillant dans un service d'informatique. Je pensais qu'avec mes dix-huit années d'ancienneté, j'étais à l'abri... D'autant que mon chef de ser- una employée à qui son chef

Des prêts conventionnés

ouverts pour les logements

anciens sans travaux

des logements financés à l'aide de ces prêts, ainsi que les prix de vente

plafonds pour pouvoir en bénéficier

(dans le neuf et l'ancien). Les

normes varient en fonction de la situation de famille de l'emprunteur.

A titre d'exemple, un ménage avec

deux enfants (ou personnes à charge)

pourra prétendre à un logement de 73 mètres carrès dans le neuf et 66

Le prix maximum par mètre carré

est relevé dans le neuf (12 900

francs en région parisienne, 10 800 francs dans les agglomérations de

plus de cent mille habitants et 8 790

francs sur le reste du territoire).

Dans l'ancien, la valeur est de 12 000 francs le mètre carré à Paris

en région parisienne, 7 300 francs

cent mille habitants et 5 700 francs

mètres carrés dans l'ancien.

vice m'avait fait suivre deux stages de perfectionnement et qu'il m'avait proposé pour un troisième... Le mardi, j'étais en congé, et ce sont des collègues aui m'ont téléphoné pour m'annoncer la mauvaise nouvelle. C'est mieux ainsi... Mes pleurs n'ont pas eu de témoins. Le lendemain, au bureau, le chef de service m'a remis la lettre presque en s'excusant et en m'indiquant toutes les formalités à accomplir pour retrouver un ¢boulot≯ par le bizis de l'an-

tenne emploi mise en place par

Michelin. »

Ce témoignage, pour doulou-reux qu'il soit, s'inscrit dans un contexte souhaité par la direction qui préfère avertir au plus vite les intéressés par l'intermédiaire de leur hiérarchie directe, de manière à pouvoir les orienter « en direction d'une structure appropriée mise en place par ses soins ». Ces consignes n'ont apparemment pas été suivies dans tous les services. Ainsi,

venait de remettre la lettre fatidique s'est-elle entendu dire par ce dernier, losqu'elle éclatait en sanglots : rici, on n'est pas la pour pleumicher, mais pour pro-

Mieux, la seule personne qui a refusé de quitter son poste ils direction ayant dispensé les licenciés de la période légale de préavis), en l'occurrence une secrétaire CFDT du centre d'hygiène et de sécurité totalisant vingt-quatre années d'ancienneté dans l'entreprise, a eu droit de la part de son supérieur hiérarchique à un lapidaire : « Vous n'avez pas un comportement humain. Vous êtes une machine syndicale. >

Les débrayages organisés le 31 octobre par les syndicats pour protester contre certaines de ces pratiques n'ont guère été suivis que par 200 personnes. Pour autant, il est difficile de penser que l'atmosphère au sein

JEAN-PIERRE ROUGER

## Le conflit de Renault dans l'impasse

## La mission de M. Cordonan à Cléon s'est terminée par un échec

Un accédant à la propriété aura désormais la possibilité de bénéficier d'un prêt conventionné – à taux pri-Le chargé de mission du gouver-nement reparti, dans l'après-midi du le novembre, les piquets de grève toujours en place, le conflit de Renault-Cléon paraissait dans l'im-passe, le 2 novembre, seize jours vilégié, s'échelonnant entre 9 et 11 % - s'il achète un logement ancien sans effectuer des travaux. Auparavant, il ne pouvait les obtenir que s'il achetait dans le neuf ou s'il après le début du mouvement social effectuait des travaux représentant qui paralyse la production du groupe. La veille, en début de soi-rée, M= Martine Aubry en a tiré les conséquences dans un communinlus de 25 % du prix total de l'opération. En outre, la durée maxim d'octroi de ces prêts est allongée de vingt à vingt-cinq ans. Un des gros avantages des prêts conventionnés qué qui fixe les responsabilités. Le ministre du travail a regrette» que la apossibilité de trouver une issue négociée n'ait pas été saisie par est qu'ils ouvrent droit à une aide alisée au logement, à condition que l'acheteur soit sous le plal'une des organisations syndicales», rappelle que « la direction de l'établissement avait accepté qu'une négociation s'engage sans délai» et souligne que le canevas des discusfond de ressources nécessaires. Le Journal officiel du 26 octobre publie en effet un décret en ce sens et deux arrêtés qui modifient les normes de surface et d'habitabilité sions, « clairement proposé, vient d'être rejeté par le syndicat CGT de l'usine de Cléon».

Vendredi matin, réunis en assem-blée générale, les grévistes avaient voté la poursuite de leur action. Prévue pour s'achever à 11 heures, la mission de M. Jean Cordouan était prolongée de quelques heures et une nouvelle rencontre avait lieu avec les syndi-cats CGT, CFDT et CGC. Un peu plus tard, dans l'après-midi, M. Jean Cordouan, constatant « une complète absence de dialogue », annonçait que, « dans ces conditions, [il] considère [sa] mission terminée », tout en affirmant qu'il avait le sen-

timent d'« avoir un peu mieux cerné ce que pouvait être une négociation » sur ce conflit. Peu après, en sin de journée, M. Jackie Touzain, secrétaire de la CGT, faisait une tentative. « Pourquoi parler d'échec? La discussion a été positive; elle a fixé un cadre; on

ne peut pas en rester là après deux jours», déclarait-il. Dans la foulée, il acceptait la proposition de la CFDT de dialoguer directement avec le directeur de l'usine, M. André Guilmin, a dans un cadre informel, hors negociations », afin que celui-ci précise les propositions financières faites devant M. Cor-douan. Les syndicats ont en outre précisé qu'ils avaient l'intention de s'adresser à nouveau au ministre du travail et demandent à M. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale et député de la circons-

cription, d'intervenir. Pour les grévistes, les proposi-tions de la direction sont « beaucoup trop floues». Ils veulent des assues chiffrées en matière salariale et réclament un engagement préala-ble de lever les sanctions contre neuf salariés. «Alors nous lèverions immédiatement les piauets de grève», ont répété les responsables syndicaux à notre correspondant

Fin du blocus des marins-

pêcheurs de la Manche. - Les marins-nêcheurs de Boulogne-sur-Mer, d'abord, de Dieppe, ensuite, ont bloqué pendant 36 heures l'entrée de leurs ports respectifs pour protester contre les décisions prises en début de semaine (le Monde du 31 octobre) par les Douze sur la pêche (notamment sur la taille des mailles de filets). Le mouvement s'est achevé le 31 octobre, dans la soirée dans le premier port et le le novembre dans le second, après que des rendez-vous ont été fixés au secrétariat d'Etat chargé de la mer.

## **Argentine:** le glas du péronisme

Suite de la première page

M. Cavallo, qui négocie de nou-veaux prêts avec différents orga-nismes internationaux. M. Cavallo veut faire baisser les prix de 30 % et recueillir 30 millions de dollars d'impôts. Ce n'est, certes, pas un hasard si l'annonce de ce plan précède de peu le voyage officiel que doit entreprendre aux Etats-Unis M. Menem le 13 novembre pro-

Depuis son arrivée au pouvoir, en juillet 1989, le président argen-tin, qui a aligné sa politique sur celle de Washington, espère pré-senter l'Argentine comme la « vedette » de l'économie en Amérique latine. Face à l'ampleur des bouleversements introduits dans la vie quotidienne des Argentins, les fonctionnaires de l'administration Menem admettent que la transi-tion « sera difficile ». Ils misent en revanche sur la vaste adhésion de l'étranger. La Bourse a réagi favorablement après le discours de M. Menem et des représentants de Argentine ont exprimé leur

#### « Attentat contre la démocratie»

Les principaux bénéficiaires du plan sont les importateurs et les exportateurs, qui voient disparaître une série de taxes et de restrictions. L'Argentine va, par exemple, pouvoir importer des automobiles neuves mais aussi d'occasion. Le coup est dur, en revanche, pour le mouvement ouvrier, déjà fortement ébranlé. D'une part, le budget des œuvres sociales, gérées tra-ditionnellement par les syndicats, passe sous le contrôle de l'Etat.

M. Menem affirme vouloir en finir avec la corruption en supprimant une bureaucratie jugée «inutile »; d'autre part, les accords salariaux, qui se faisaient à partir des conventions collectives à l'échelon national, feront désormais l'objet de négociations sépa-rées au sein de chaque entreprise. C'est l'abolition de tous les droits acquis par les travailleurs avec le général Juan Domingo Peron», affirmait vendredi, en privé, un délégué de la CGT-Azopardo (Confédération générale du travaildissidente), qui ne cachait pas sa stupeur devant ce qu'il a qualifié de « contre-révolution péroniste ».

L'annonce soudaine d'un plan préparé dans le plus grand secret a fait l'effet d'une douche froide dans le monde politique. Si l'opposition ne discute pas vraiment les mesures adoptées, elle critique la procédure. Le Parti radical a qualifié le décret d'a attentat contre la démocratie» et a décidé de rompre le dialogue politique avec le souvernement.

Le principal parti d'opposition présentera un recours devant la Cour suprême de justice. De son côté, M. Menem a invoqué une situation « de nécessité et d'urgence » pour justifier l'absence de consultation du Parlement. Le chef de l'Etat a aussi affirmé que la grande majorité des normes de réglementation qui ont été éliminées « avaient été imposées par des gouvernements militaires et qu'elles sont donc illégitimes».

Sans opposition réelle, avec des syndicats démantelés et le soutien des urnes, c'est avec le vent en poupe que M. Menem a appelé la population à construire « le mira-

**CHRISTINE LEGRAND** 

#### Le holding espagnol INI pourrait s'ouvrir au privé

Le holding industriel public espa-gnol INI a dévoilé, vendredi le novembre, les grandes lignes de son plan de réorganisation, qui devrait être bouclé en avril prochain. L'INI regroupera ses différentes activités en deux pôles. Le premier sera constitué de ses entreprises concur-rentielles ou « prometteuses » (la compagnie aérienne Iberia, le groupe électrique Endasa, le constructeur aéronautique Casa, etc.). Le second réunira les sociétés non concurrentielles ou dépendant des commandes de l'Etat : Presur (extraction de minerais), Hunosa et Figaredo (char-

bonnages). Pour mener à bien cette réorga-nisation, l'INI prévoit de s'endetter à hauteur de 468 milliards de pesetas (plus de 25 milliards de francs). Le budget de l'Etat contribuera à ce processus à hauteur de 110 milliards de pesetas (5,94 millards de francs). Le holding public espagnol n'exclut pas l'entrée de capitaux privés ou etrangers dans le capital du groupe « concurrentiel » ou des sociétés qui l'intégreront. Mais, au moins à court terme, cette participation du capital privé sera plafonnée à 33 %.

## Le Monde-RN **ENTREPRISES** à 22h15 sur RTL

Lundi 4 novembre : Claude Douillard, PDG du groupe Elitair. Mardi 5 novembre : Xavier Gaullier, chercheur au CNRS, (Sous réserve.)

aussi, placées sous le signe d'un relatif optimisme. Pour une fois, la Bourse de Paris a fait un parcours presque parfeit. Premier pas d'une convalescence, qui pourrait conduire vers une reprise d'automne, ou dernier sursaut avant un nouveau malaise? Les experts sont parta-

gés. Le coup de chiffon de la semaine passée avait laissé un goût amer et les deux tentatives, avortées, de redressement enregistrées en fin de parcours n'avaient rien changé au sentiment général. Cela n'empêcha pourtant pas le marché de faire un bon démarrage. Un mouvement de reprise s'amorçait en effet lundi et s'amplifia si bien que la journée s'acheva, à la surprise générale, sur une hausse de 0,94 %. Beaucoup le lendemain crurent au miracle quand, d'entrée de jeu, les valeurs francaises s'élevèrent de 0.51 %. Le tir fut quand même rapidement corrigé, mais la Bourse n'en réussit pas moins à conserver une avance, très modeste il est vrai, de 0.08 %. A croire que le pli était pris, car mercredi, après un court instant d'hésitation (-0,03 %), le marché, pour la cinquième fois consécutive, se

remit à monter. A 17 heures, le thermomètre avait gagné près d'un demi-de-gré (+ 0,45 %). La voie pour le petit chelem était tracée. Jeudi, le contrat faillit être rempli en

milieu d'après-midi (+ 0,02 %). Mais avec le débouclage des contrats sur les efutures » arrivés à échéance le 31 octobre, quelques ventes pesèrent sur la tendance en fin de séance (~ 0,28 %). Malgré cette anicroche technique, l'indice CAC 40 n'en a pas moins monté de 1,19 % durant cette courte

Hausse de misère ou simple

coup de chance? Le fait est là. Malgré ses déceptions, la Bourse est parvenue à refaire une grande partie du terrain perdu lors de sa dernière glissade (~ 1,57 %). Rien ne la prédisposait à faire cet effort . Les dernières nouvelles en provenance du front économique se sont révélées plutôt inquiétantes. Après la nouvelle aggravation du chômage en France, ce fut au tour des Etats-Unis de connaître les affres des mauvaises statistiques. L'on apprenait ainsi que l'indice de confiance des consommateurs avait brutalement chuté de 12,5 points le mois dernier pour retomber à 60,4, soit au niveau atteint lors de la grande récession de 1981-1982. Puis ce fut une kyrielle de baisses pour septembre, celle de 12 % des ventes de logements neufs, la plus forte depuis deux ans et demi, de 1.7 % encore des commandes à l'industrie, de 2.7 % de l'indice composite du groupe des directeurs d'achats retombé à 53,5. De quoi décourager les plus

Du reste, quelques jours auparavant, M. Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale (Fed), la puissante banque centrale américaine, s'était pour la première fois déclaré assez pes-

Valeurs diverses

Arjon Bic ....

CGIP

Club i Essilo Euro Europ Europ

Group

Havas Marin Navig Nord-L'Ore

manifesté sa préoccupation devant la situation. A la lumière des demiers chiffres, on comprend mieux leur réaction. Curieusement, Wall Street a fait semblant de ne pas entendre pour, au contraire, s'employer consciencieusement à remonter la pente. La spéculation, il est vrai, n'est pas idiote. Plus l'horizon s'obscurcit, plus les chances d'une baisse des taux d'intérêt grandissent. Et le Fed n'a pas manqué de faire le geste attendu en ramenant le lover de l'argent au jour le jour à 5 % (- 0,25 %) mais en promettant aussi de récidiver, si besoin était.

#### Le luxe de tergiverser

D'où l'optimisme relatif qui a régné à New-York, mais aussi sur la plupart des grandes places européennes. Car il va sans dire qu'une croissance musclée outre-Atlantique aurait des effets bénéfiques sur l'économie des pays européens. « Sans la main de Wall Street, nous n'aurions pas échappé à la baisse», nous a confié un gérant de portefeuille. Reste à savoir si, au-delà d'un simple abaissement des taux. l'administration américaine est disposée à faire plus pour donner l'impulsion nécessaire. Là encore, les paris vont bon train. Les Etats-Unis, dit-on dans les milieux boursiers, ne peuvent plus s'offrir le luxe de tergiver-

La campagne pour les élections présidentielles s'ouvrira au début de 1992. Même auréolé par ses succès au Proche-Orient (victoire du Golfe, conférence de Madrid), le président Bush pour-

rait avoir de sérieuses difficultés à se faire réélire si d'aventure la récession reprenait le dessus. D'où le communiqué de M. Michael Boskin, chef des conseillers économiques de la Maison-Blanche, affirmant que la

croissance pour le deuxième semestre sera bien comprise, comme prévu, entre 2.5 % et D'où aussi l'insistance de M. Pierre Bérégovoy, ministre

français de l'économie, des finances et du budget, à dénoncer un franco-pessimisme et à mettre l'accent sur l'amélioration de la situation économique dans notre pays. Autent de démarches qui relèvent pour l'instant plutôt de la méthode Coué. Mais si, dans les milieux boursiers, personne ne doute de volonté américaine d'infléchir le cours de la conjoncture, les avis divergent sur les chances de réussite . «La reprise ne se décrète pas », entendait-on sous les lambris. Tout le problème est de savoir ce qui se produirait en Bourse dans un proche avenir si le découragement l'emportait. Le commentateur de la société de Bourse, Didier Philippe, pense que la baisse ne serait pas très importante dans la mesure où le merché a déià intégré un ralentissement économique. Pour en être autrement, «il faudrait, nous explique-t-il, que la récession économique mondiale, dont l'ampleur et le durée ressemblent pour l'instant beaucoup à cel du début de la décennie 1980, soit d'une nature beaucoup plus profonde. Or rien ne semble iustifier la prise en compte d'un tel scénario catastrophe. » Tout le

monde ne partage pas son avis.

Mines, caoutchouc

ANDRÉ DESSOT

31-10-91 Diff.

+ 1.10

+ 5,50 + 0,40 + 0,40 - 0,05

LES PLUS FORTES VARIATIONS

DE COURS HEBDOMADAIRES

10,1 Dynaction 9,1 SCOA..... 8,3 SAT.....

Dev Reg. S-E... Cap Gen. Sog..

latenectmique...
Nordon et C\*....
Enrope I ........
SFIM .......

Lebon C\*... Métrologie

VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT

TRAITÉES AU RM (\*)

Nbre de

Alcatel 2009 574 1 397 015 133 ELF Aquitaine 2 573 528 1 035 222 968 Oréal (L') 369 537 725 123 697 LVMH 161 489 680 255 647

(\*) Du vendredi 25 octobre 1991 zu mercredi 30 octobre 1991 inclus.

MARCHÉ LIBRE DE L'OR

Val. en

cap. (F)

494 325 149 452 317 873

431 962 559 411 859 057

Cours Cours 25-10-9131-10-9

66 700

1809 053 1735 308 024

Rhone Poul CIP

Pechiney CIP...

Pechiney Intl.

CMB Park SA.

Eaux (Gen.).... Casto. Dubois...

54,50 + 1,60 -

## **NEW-YORK**

L'espoir a cette semaine succédé à la déprime et, du coup, Wall Street a regagné les deux tiers du terrain perdu entre les 21 et octobre dernier.

Mais ce redressement ne saurait laisser augurer son comportement à venir. L'avenir

La grande Bourse new yorkaise avait retrouvé ces derniers jours un petit air guilleret. De nombreuses statistiques économiques devaient être publiées cette semaine et sans en attendre le Pérou, beaucoup autour du «Big Board» tablaient sur une amélioration significative. De fait, après neuf mois de baisse, le PNB (produit national brut) pour le troisième trimestre affichait une reprise de 2,4 %, très légèrement inférieure aux prévisions (2,5 %), mais le plus élevé enregistré depuis deux ans et demi.

Pourtant, la satisfaction n'eut pas le temps de s'exprimer avec le déluge de mauvais chiffres qui suivit : chute de l'indice de confiance des consommateurs à un niveau de récession, forte diminution des ventes de logements neufs, hausse du chômage à 6,8 % (+0,1 point), baisse de l'indice composite des principaux indicateurs, baisse aussi des commandes passées à l'industrie et de l'indice des directeurs d'achat. Bref, de quoi redonner la déprime à un marché qui émergeait. La Réserve fédérale eut cependant la bonne idée de ne pas décevoir la dait un geste de sa part pour le crédit, en abaissant d'un quart de point le loyer de l'argent à court terme, avec la promesse de récidi-

La voie est maintenant tracée pour un abaissement du taux d'escompte et dans la foulée du «prime rate». Coutumière du fait, la Southwest Bank du Missonri a donné le signal. Mais les boursiers américains se font quand même des cheveux devant une remise économique, qui tourne court, malgre les aides (insuffisantes, dit-on) apportées. Indice Dow Jones du 1 novembre: 3 056,35 (c. 3 004,92).

|                                  | Coors<br>25 oct. | Costs i=nov. |
|----------------------------------|------------------|--------------|
| dog                              | 61 7/8           | 63           |
| TT                               | 38               | 38 5/8       |
| loeing                           | 48 3/4           | 49 5/8       |
| base Man, Bank                   | 18 7/8           | 18 7/8       |
| u Port de Nemours                | 46               | 46 1/2       |
| astman Kodak                     | 45 7/8           | 44 7/8       |
| 770D                             | 60 5/8           | 60 1/2       |
| ord                              | 27 5/8           | 27 1/4       |
| Jeneral Electric                 | 69               | 68 3/8       |
| ieneral Motors                   | 35 5/8           | 34 1/2       |
| loodycar                         | 46 3/4           | 49 5/8       |
| ВМ                               | 98               | 98 1/4       |
| TT                               | 55 1/2           | 56 3/8       |
| Aobil Oil                        | 70 5/8           | 70 1/2       |
| 1001 OII                         | 67 3/4           | 71 5/8       |
| chlumberger                      | 68 3/4           | 68 5/8       |
|                                  | 63 3/8           | 65 1/8       |
| exaco<br>IAL Corp. (czAllegis) _ | 131 3/8          | 129 1/4      |
|                                  | 18 7/8           | 19 3/4       |
| Inion Carbide                    | 47 1/4           | 48 3/4       |
| Inited Tech                      | 16 3/8           | 17 3/8       |
| Vestinghouse                     | 61 3/8           | 63 7/8       |
| CTOR 4 CHO                       | W. 310           | . w 1/6      |

arrêtée en si bon chemin, mais où

aussi les statistiques économiques

n'ont pas tenu leurs promesses

avec, en fin de parcours, la hausse

du chômage et la baisse de l'indice

composite des principaux indica-

teurs, qui préfigure la conjoncture

Tokyo n'a pu en tenir compte. Le

marché nippon avait déjà fermé

ses portes pour le week-end, quand

ces deux derniers chiffres sont

tombés. Le fait marquant a finalement

**TOKYO** 

## L'inutile alternance

Après une semaine de pause, le Kabu-to-Cho a mis ces derniers jours l'alternance à son pro-gramme. Baisses et

hausses se sont ainsi succédé rue des Guerriers. Mais elles n'ont pas réussi à se départager, de sorte que le marché japo-

nais a de nouveau fait du sur-Fallait-il en attendre autre chose? Pour les professionnels, il est déjà miraculeux que la Bourse tokyote ait bougé. Elle avait au moins deux bonnes raisons de se figer dans un prudent attentisme. Il faudra attendre queiques jours pour que le nouveau premier ministre, M. Klichi Miyazawa, prenne ses fonctions. Les boursiers espèrent que ce retour au pouvoir

s'accompagnera d'une baisse des taux d'intérêt. Mais personne autour du «Big Board» n'en est sûr à 100 %. Deuxième motif d'expectative: comme toutes les autres places, Tokyo a eu cette semaine les yeux braqués sur les Etats-Unis, où la détente monétaire escomptée a eu

été la maigreur des courants d'affaires avec 1,57 milliard de titres échangés. Au bon temps, c'était là un volume d'affaires quotidien. Indices du le novembre : Nikkei 25 044,24 (c. 24 906,43); Topix, 1 881,76 (c. 1 879,63).

|           | Cours<br>25 oct.                                                            | Cours<br>f= pov                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fuji Bank | 1 100<br>1 160<br>1 490<br>2 820<br>1 530<br>1 520<br>729<br>5 160<br>1 570 | 1 150<br>1 190<br>1 470<br>2 850<br>1 530<br>1 560<br>730<br>5 160 |

#### lieu et, semble-t-il, ne sera pas LONDRES

## Fragile redressement + 1,4 %

Le London Stock Exchange a réussi cette semaine à surmonter sa morosité et s'est redressé. Mais la Bourse londonienne n'a pas réussi à conserver tout le terrain perdu, pour ne finalement monter

que de 1,4 %. L'essentiel de la hausse fut acquis dès lundi avec un bond de 1,74 % du «Footsie» en réaction technique aux fortes pertes des séances précédentes et aussi à un sondage qui ne créditait plus les travaillistes que d'une avance de deux points sur les conservateurs. Cette reprise n'eut pas vraiment de suite. Le marché ne réagit même pas au discours, pourtant attendu, du chancelier de l'Echiquier, ni aux meilleurs résultats d'ICI, l'enfant chéri de la City. Aucun signe de reprise économique n'a, il est vrai, été perçu d'un côté comme de l'autre. Indices «FT» du le novembre

100 valeurs, 2 549,5 (c. 2 514,7); 30 valeurs, 1 952,7 (c. 1 929,3); mines d'or, 172,6 (c. 161,2); Fonds d'Etat, 86,56 (c. 86,40).

|                                                                                     | Cours<br>25 oct.                                                                      | Cours<br>le nov.                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bowater BP Charter Courtaulds De Beers Glaxo GUS ICI Reuters Shell Unilever Vickers | 6,83<br>3,30<br>5,38<br>4,81<br>17,15<br>14,56<br>19<br>12,43<br>9,25<br>5,08<br>7,90 | 6,85<br>3,28<br>5,27<br>4,69<br>17,28<br>7,85<br>19,50<br>12,57<br>9,70<br>5,07<br>7,95 |

#### FRANCFORT **Immobilisme** + 0,1 %

Pas le moindre mouvement d'une quelconque importance n'a pu être décelé cette semaine sur le marché allemand. Le mot d'ordre a été à l'immobilisme et, d'un vendredi à l'autre, les divers indices n'ont pratiquement pas

bougé. A dire vrai, les investisseurs ne savent pas quelle attitude prendre devant l'affaiblissement de la consommation, favorisée par la pression fiscale imprimée pour redresser l'ancienne RDA et la spirale inflationniste prix-salaires. Selon les spécialistes de la Dresdner Bank, le marché se situe hors du schéma de résistance établi par les «chartists» depuis que le Dax a enfoncé le seuil des 1 575 points. L'activité a encore diminué sur les huit places allemandes avec un volume de transactions de 20,97 milliards de DM (6,34 %).

Indices du 1º novembre : DAX, i 573,55 (c. 1 572,03); Commerz-bank, 1 827 (c. 1 826,4).

|             | Cours<br>25 oct. | Cours            |
|-------------|------------------|------------------|
| AEG         | 190              | 195              |
| BASF        | 255,40<br>289,50 | 235,60<br>290    |
| Commorabank | 245<br>644       | 247,88<br>648,98 |
| Hoechst     | 231,50<br>600    | 228,50<br>613    |
| Mannesman   | 256,70<br>617,28 | 257<br>608_50    |
| Volkswagén  | 335.50           | 325,60           |

| Banques, | assura | nces, |
|----------|--------|-------|
|          | _      |       |

## Bâtiment, travaux publics

|               | 31-10-91                                                         | 1       | Diff.                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| Auxil. d'entr | 065<br>581<br>277,50<br>388,10<br>165,10<br>834<br>331,50<br>435 | + + + + | 13<br>1<br>3,56<br>7,66<br>11,10<br>17<br>4,50 |

### Valeurs à revenu fixe

|                          | <del></del>      | <b>-</b>        |
|--------------------------|------------------|-----------------|
|                          | 25-10-91         | Diff.           |
| 8.80 % 1977<br>10 % 1978 | 123,30<br>100,55 | inch.<br>- 0.15 |
| 9.80 % 1978              | 100,75           | + 0,15          |
| 10.80 % 1979<br>CNE 3 %  | 102,60           | + 6,10          |
| CNB bg. 5 000 F          | 99,30<br>99,06   | + 0,03          |
| CNB Sucz 5 000 F         | 99               | + 0.05          |

### Produits chimiques

|               | 31-10-91 | Diff.  |
|---------------|----------|--------|
| Inst. Méricux | 4431     | + 1    |
| Roussel-Uclaf | 1840     | + 40   |
| Synthélabo    | 935      | + 1    |
| BASF          | 798      | + 4    |
| Baver         | 987      | + 8    |
| Hoechst       | 783      | inch.  |
| Imp. Chemical | 126,20   | inch.  |
| Narsk Hydro   | 142 10   | - 3.91 |

## Alimentation

|                                | 31-10-91        |            | Ditř.     |
|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| Beghin-Say                     | 596             | -          | 4         |
| Bongrain                       | 2605<br>979     | ľ          | 34<br>14  |
| Carrefour                      | 2 100           | ΙŦ         | 84        |
| Casino G., Per<br>Guyenne-Gase | 156,20<br>1352  | <b>!</b> * | 3<br>67   |
| LVMH                           | 4276            | <u>+</u>   | 75        |
| Olipar                         | 187,90          | í-         | 2,10      |
| Pernod-Ricard<br>Promodès      | 1 19L           | 1          | 21<br>108 |
| Saint-Louis                    | 1 295           | ļ-         | 13        |
| Source Perrier<br>Nestlé       | 1 293<br>33 090 | 1-         | 19<br>290 |
| 146316                         | 9-3 U 2 U       | 17         | 47Ų       |

## Matériel électrique

|     | 31-10-91                                                                                                                         | Diff:                                                                                                                                   | -:                                                                                                                                                                                  | 31-10-91                                                                                                                           | Г          | Diff.                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Méd | 733<br>672<br>2 355<br>708<br>335<br>1 009<br>433,50<br>137,20<br>960<br>43,50<br>474,30<br>303,50<br>1 235<br>1 235<br>1 100,50 | + 12<br>+ 2<br>- 21<br>+ 3<br>+ 22<br>+ 9<br>- 6,50<br>- 1<br>+ 2,10<br>- 50<br>+ 1,40<br>+ 4,90<br>+ 12,20<br>- 3,50<br>+ 14<br>+ 0,40 | Alcquel-Alsthom CSEE Générale des caux Intertechnique Labinal Lègrand Lyon, des caux Matra Merlin-Gerin Moulinex Radiotechnique SEB Seut-Avionique Thomson-CSF IBM ITT Schlumberger | 617<br>210<br>2 420<br>790<br>752<br>3 948<br>530<br>178,10<br>532<br>147<br>539<br>1 725<br>266<br>149,50<br>573<br>330<br>401,10 | +-+-+-+-++ | 18<br>10<br>24<br>29<br>2<br>13<br>2<br>2,4<br>7<br>0,5<br>40<br>8<br>0,9<br>2<br>9,3 |
| 5al | 682<br>457,90                                                                                                                    | + 17.90                                                                                                                                 | Siemens                                                                                                                                                                             | 2 160                                                                                                                              | -          | 10                                                                                    |
| i   | L 021                                                                                                                            | + 6                                                                                                                                     | 24. 12. 4                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |            |                                                                                       |

## Saulnes Châtillon ..... 228,50 - 6,50 Métallurgie.

| Skis Rossignol | 780      | inch.            | construction      | mécan    | uaue        |
|----------------|----------|------------------|-------------------|----------|-------------|
| Pétroles       |          | •                |                   |          |             |
|                |          |                  |                   | 31-10-91 | Diff.       |
|                | 31-10-91 | Diff.            | Alspi             | 345      | + 14        |
| BP-France      | 135,10   | + 1.10           | Dassault Aviation | 365      | + 9<br>- 25 |
| ELF-Aquitaine  | 408,70   | + 13,70          | De Dietrich       | I 335    | <b>- 25</b> |
| Esso           | 624      | - 1              | Fives-Lille       | 338      | + 3         |
| Primagaz       | 569      | + 9              | . Penhoët         | n.c.     | l <u></u>   |
| Sogeтар        | 377      | + <sub>_</sub> Z | Peugeot           | 617      | + 18        |
| Total          | 963      | inch.            | SAGEM             | 1 635    | + 5         |
| Exxon          | 350      | (- 1             | Strafor, Facom    | 754      | - 24        |
| Petrofina      | 1 770    | - 61             | Valeo             | 583      | + 22        |
| Down Burton    | 167 10   | 3 10             | Vellouses         | 205      | 1_ 14       |

## MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 31 octobre 1991

| COURS        | ÉCHÉANCES |         |         |          |  |  |  |
|--------------|-----------|---------|---------|----------|--|--|--|
|              | DÉC. 91   | MARS 92 | JUIN 92 | SEPT. 92 |  |  |  |
| Premier      | 107,12    | 197,16  | 107,48  | -        |  |  |  |
| + haut       | 107,14    | 107,16  | 107,48  | -        |  |  |  |
| + bas        | 106,98    | 107,04  | 107,40  | -        |  |  |  |
| Dernier      | 107,12    | 107,16  | 107,46  | -        |  |  |  |
| Compensation | 107,12    | 107,16  | 107,48  | 107,28   |  |  |  |

| LE VC | DLUME DES | TRANSAC   |           |          | ie francs |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|       | 25-10-91  | 28-10-91  | 29-10-91  | 30-10-91 | 31-10-91  |
|       | 202 200   | 1 704 749 | 7 400 004 |          | _         |

| _                                   | Cools de remaredt de Jessi |                      |                           |                      |          |  |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------|--|
|                                     | 25-10-91                   | 28-10-91             | 29-10-91                  | 30-10-91             | 31-10-91 |  |
| RM<br>Comptant                      | 2 702 789                  | 1 705 768            | 3 680 896                 | 3 577 719            | -        |  |
| R. et obl.<br>Actions               | 9 217 325<br>119 083       | 7 463 120<br>108 147 | 8 158 916<br>109 426      | 4 346 611<br>571 655 | -        |  |
|                                     |                            |                      | 11 949 238<br>EE base 100 |                      |          |  |
| Françaises .<br>Étrangères .        | 119,4                      | 120,2<br>117,1       | 120,3<br>117,5            | 120,8<br>117,1       | =        |  |
| INDICES CAC (du lundi qui producti) |                            |                      |                           |                      |          |  |

|                              | <b>~</b>       | 1- 1- 1-       | +              | <b>4, 20 2000</b> | OLC 2220) |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|
| Françaises .<br>Etrangères . | 119,4<br>117,2 | 120,2<br>117,1 | 120,3<br>117,5 | 120.8             | _         |
|                              | INDI           | CES CAC        | du lundi au ve | endredi)          |           |
|                              | 28-10-91       | 29-10-91       | 30-10-91       | 31-10-91          | 1-11-91   |
| 1                            | (ba            | ase 100, 28 o  | décembre 19    | 90)               |           |
| Général                      | 490,7          | 495,5          | 493,7          | 494,7             | _         |
| [                            | Cha            | ce 1 000 21    | décembre (9    | 1271              |           |

CAC 40 ..... 1 852,07 1 853,50 1 861,80 1 1 856,67 1

385 380 395 385 375 493 490 398 2 075 1 050 585 2 510 476 401 271 377 345 378 370 478 481 385 2 076 1 042,5 625 2 456 471 398 265

# CRÉDITS, CHANGES, GRANDS MARCHÉS

## MARCHÉ INTERNATIONAL DES CAPITAUX

# L'importance d'être bien noté

L'importance des grandes mai-sons américaines d'évaluation de sons américaines d'évaluation de tions, dont la durée est de trois crédits ne cesse de croître, car les ans et demi. Les titres seront proemprunteurs les plus prestigieux sont de plus en plus nombreux à se soumettre à leur jugement. Si leurs transactions sont bien notées, les débiteurs s'en montrent très fiers, même ceux dont chacun sait qu'ils font partie des meilleurs. Plusieurs des grands établissements publics français ont récemment recouru à cette solution pour convaincre les investisseurs de leurs qualités intrinsèques maintenant qu'ils sont privés de la garantie de l'Etat lorsqu'ils levent des fonds sur le marché international des capitaux. De même, la plupart des nouveaux venus confient à Moody's et à Standard and Poor's le soin de constater leurs mérites et de les révéler à la communauté tout entière.

France Télécom devrait prochainement faire sa première appari-tion sur l'euromarché, retenant pour cela le compartiment de l'eu-rofranc. A l'intérieur de l'Hexagone, les spécialistes sont tous convaincus qu'il s'agit d'une des plus belles signatures qui soient. Mais, comme on s'adresse aux investisseurs internationaux, dont certains pourraient ne pas être au fait de la situation, nul ne sera laissé dans l'ignorance car les mai-sons américaines ont été appelées à se prononcer. La durée de l'emprunt de France Télécom pourrait être longue; elle pourrait aller jusqu'à douze ans, ce qui le ferait ressembler à celui que le Crédit foncier a émis récemment et qui a bénéficié d'un très bon accueil (le Monde daté 27-28 octobre). Les investisseurs étaient assurés d'un rendement de 43 points de base (ou centième de point de pourcen-tage) de plus que les fonds d'Etat.

D'une façon générale, le com-partiment du franc français demeure très bien orienté. La comparaison avec les emprunts en marks, qui rapportent bien, lui est toujours favorable. La Compagnie

1,5 milliard de francs d'obligachainement assimilables à ceux d'un emprunt en circulation, au montant pratiquement identique. Cela en fera une ligne volumineuse, ce qui est un grand avan-tage pour les préteurs car les obligations seront facilement négociables. La transaction, dont la direction a été confiée au Crédit commercial de France, était construite de façon à fournir une rémunération de quelque 60 points de base plus élevée que les valeurs du Trésor.

Une autre euro-émission en francs a vu le jour à la fin du mois d'octobre pour le compte de Pernod-Ricard. Son montant nominal est de 400 millions et le remboursement, dans cinq ans, dépendra de la performance de l'action du débiteur. Jusqu'à l'échéance, il ne sera pas servi

#### EDF premier empronteur français en pesetas

Le souscripteur, assuré en tout cas de récupérer sa mise initiale, pourra éventuellement bénéficier d'une rémunération qui, au maxi-mum, en cas de forte hausse de l'action, sera l'équivalent de 18 % par an. La Société générale, qui dirige cette affaire, a immunisé le débiteur contra le rieque de devoir débiteur contre le risque de devoir rembourser une somme trop importante. Pernod-Ricard sait exactement, des le départ, ce que son emprunt hu coûte.

Parmi les antres emprunteurs français qui, ces derniers jours, ont fait appel au marché inter-national, Electricité de France s'est distingué. Cette entreprise a levé sur le marché espagnol pour 10 milliards de pesetas de titres (soit environ 550 millions de (sonts) d'une durée assez courte de quaire ans. L'opération a été cou-tonnée de succès. C'était la pre-mière fois qu'un débiteur français émetrait des obligations en bancaire vient de tirer parti des bonnes dispositions du marché. Peu avant l'interruption de la Toussaint, elle a offert pour le plan international. Il lui a donc

été possible de ne proposer qu'un rendement relativement peu élevé et d'échanger le produit de l'em-prunt contre des francs français à des conditions très avantageuses. L'opération était placée sous la conduite de Banco Bilbao Vizcaya et de Samuel Montagu.

Le marché espagnol n'en est qu'au début de son développement international. Les autorités de Madrid le gèrent de très près. Elles n'autorisent que peu de débiteurs étransers à s'y présenter et limi-tent les montants des emprunts qui, normalement, ne dépassent pas 10 milliards de pesetas. Cela en renforce encore l'attrait aux yeux des investisseurs.

Pour ce qui est de l'eurolire, la surveillance exercée par la Banque d'Italie est également très pronon-cée. Mais, comme le marché est ouvert depuis beaucoup plus long-temps, les restrictions y sont nette-ment moins sévères. Les débiteurs s'y succèdent à un rythme soutenu et, présentement, il leur est fait un très bon accueil. Comme dans le cas du franc et de la peseta, les spécialistes sont nombreux à espérer, sinon une baisse du niveau de l'intérêt, du moins un rapprochement des rendements de ceux dont sont assortis les emprunts en media. La plus récett des émet. marks. Le plus récent des émet-teurs français de titres en lires est Rhône-Poulenc, qui a levé des fonds pour une durée inhabituelle-ment longue sur ce marché, dix ans. La transaction n'a pas été offerte en souscription publique.

Pour ce qui est des emprunts en écus, la Grande-Bretagne a confirmé qu'elle allait, dès l'an prochain, émettre des fonds à trois ans, par voie d'adjudication. La nouvelle est très importante car elle marque la confiance d'un grand pays européen dans l'avenir de l'écn. Depuis près d'un mois qu'on débat publiquement de la valeur et de la définition de ce panier de monnaie, le climat s'est tant détérioré dans ce compartiment que tous les Trésors publics qui avaient prévu de lever des fonds en écus ont été contraints de différer la réalisation de leur projet ou d'y renoncer.

CHRISTOPHE VETTER

#### **DEVISES ET OR**

## Un franc en perte de vitesse

Les tendances qui se dessinaient que », donc plus facilement en septembre. La monnaie amériplus ou moins nettement depuis qu'en brusque accès de défiance.

que va donc plus l'actionne de serve de septemble. La monnaire americaine a perdu presque dix centimes, passant de 5,80 francs à la
cotation officielle du 25 octobre à
5,7195 francs le 31, et tombant demières séances.

A Paris, le cours de la monnaie allemande a été coté 3,4168 francs jeudi 31 octobre lors de la dernière séance de la semaine et a franchi en cours de journée 3,42 francs. Il faut remonter au début de 1990 pour retrouver un niveau aussi élevé du mark à Paris. La monnaie allemande est désormais très proche de son cours-limite maxi-mum fixé par le SME (3,4305 francs) et la situation a de quoi rendre très attentives les autorités monétaires, pour l'instant discrètes sur le marché des changes.

Aujourd'hui la situation économique comparée de la France et de l'Allemagne est bien plus favorable à la mounaie française qu'il y a deux ans et celle-ci n'est victime d'aucune attaque particulière. Cependant, la tendance à la baisse du franc est presque continue depuis l'annonce de la diminution d'un quart de point des taux d'intérêt directeurs, le 17 octobre. Les taux d'intéret à court terme, devenus plus élevés à Francfort qu'à Paris, incitent de nombreux opérateurs à délaisser la place parisienne. D'autre part, l'affaiblissement du dollar contre le deutsche-mark (il est passé de 1,71 DM à 1,66 DM en une semaine) joue à l'encontre de notre monnaie. Ces deux effets sont d'ordre «mécani-

#### Zone de turbulences

Pour autant, la parité franc-mark paraît être entrée dans une zone de turbulences, au moment où les Douze s'apprêtent à signer le traité d'union économique et monétaire européenne, début décembre à Maastricht (Pays-Bas). A moins d'un rétablissement soudain du franc, pouvant notamment être provoqué par une reprise du billet vert, seul le rééquilibrage des taux d'intérêt français et allemand per-mettra un retour à une parité plus raisonnable. De nombreux cambistes estiment que outre-Rhin, la prochaine ouverture de négociations salariales et la perspective de mauvais indices de prix au cours des prochains mois pousseront à la hausse le loyer de l'argent. D'autres se demandent s'il était bien raison-nable, alors que le franc manque de vigueur depuis plusieurs mois déjà, de provoquer une baisse des taux d'intérêt français à court terme en decà de ceux pratiqués en

Quant au dollar, il a subi coup sur coup en l'espace de trois séances les effets de l'annonce moins bonne que prévu au troi-sième trimestre, d'un assouplissement du coût du crédit et de la perte nette du nombre d'emplois

jusqu'à 5,67 francs le le novembre, après la publication des mauvais resultats de l'emploi aux Etats-Unis. Tant que l'hypothèse d'une nouvelle baisse du taux de l'es-compte (lire la rubrique « marché monétaire et obligataire ») n'aura pas recu confirmation, une reprise importante du dollar paraît peu envisageable.

Le franc et le dollar ne sont pas les deux seules monnaies à s'orienter nettement en baisse. La pers-pective d'une diminution des taux d'intérêt au Japon contribue à affaiblir le yen. Le redressement de la monnaie japonaise à la mi-octobre, à l'époque de l'assemblée générale annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. diale, n'aura donc été que de courte durée, et de 128 yens le 11 octobre, le cours du dollar est remonté à 131 yens cette semaine. Au moment où les résultats du commerce extérieur américain se dégradent de nouveau alors que l'Archipel augmente ses excédents, une nouvelle dépréciation du yen – synonyme d'exportations accrues dans l'esprit de nombreux analystes – pourrait envenimer les relations économiques entre les deux pays.

SYSTÈME MONÈTAIRE EUROPÉEN

#### COURS MOYENS DE CLOTURE DU 28 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE (La ligne insérieure donne ceux de la semaine précédente.)

| PLACE       | Livre    | \$ E.U.  | Franc<br>trançais | Franc<br>suisse | O.mark   | Franc<br>belge | Rodin    | Lire<br>italienne |
|-------------|----------|----------|-------------------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------------|
| New-York    | 1,7390   |          | 17,4764           | 67,9809         | 59,7814  | 2,8993         | 52,9941  | 0,0797            |
|             | 1,7120   | -        | 17,2414           | 67,1817         | 58,8235  | 2,8596         | 52,2057  | 0,0787            |
| Paris       | 9,9505   | 5,7228   | -                 | 388,9870        | 341,6119 | 16,5903        | 303,2326 | 4,5629            |
| r#9         | 9,9296   | 5,8000   |                   | 389,65          | 341,1765 | 16,5856        | 302,79   | 4,5669            |
| Zorjeh      | 2,5580   | L,4710   | 25,7977           | -               | 87,8208  | 4,2659         | 77,9544  | 1,1730            |
| Z15   C11   | 2,5483   | L,4885   | 25,6638           | -               | 87,5588  | 4,2565         | 77,7082  | 1,1720            |
| Francfort   | 2,9128   | . 1,6750 | 29,2729           | 113,868         |          | 4,8564         | 88,7652  | 1,3357            |
| TOTAL POTE  | 2,9184   | L,7000   | 29,3103           | 114,28          |          | 4,8613         | 88,1497  | L,3385            |
| Bruxelles   | 59,9781  | 34,49    | 6,8276            | 23,4466         | 20,5910  |                | 18,2776  | 2,7503            |
| DI W.C. 100 | 59,8686  | 34,97    | 6,0293            | 23,4934         | 20,5786  | -              | 18,2563  | 2,7535            |
| Amsterdam   | 3,2814   | 1,3870   | 32,9779           | 1,2828          | 112,6567 | 5,4711         | -        | 1,5047            |
|             | 3,2793   | 1,9155   | 33,0260           | 1,2869          | 112,6765 | 5,4775         | -        | 1,5083            |
| Milan       | 2180,706 | 1254     | 219,1541          | 852,4813        | 748,656  | 36,3583        | 664,546  | <u> </u>          |
|             | 2174,24  | 1270     | 218,976           | 853,2127        | 747,06   | 36,3168        | 663,01   | -                 |
| Tefere      | 227,982  | 131,10   | 22,9115           | 89,1230         | 78,2686  | 3,8011         | 69,4753  | 0,1045            |
| Tokyo       | 224,956  | 131,40   | 22,6552           | 88,2769         | 77,2941  | 3,7575         | 68,5983  | 0,1034            |

A Paris, 100 yens étaient cotés, le jeudi 31 octobre, 4,3646 F contre 4,4140 F le vendredi 25 octobre 1991.

### **MATIÈRES PREMIÈRES**

## Discipline accrue sur l'étain

Métal très ancien (allié au cuivre, il donne le bronze), l'étain année, la discipline des produc-connaît une crise de surproduction teurs leur a permis d'abaisser les - et de sous-consommation - qui ne s'est pas démentie depuis l'écla- environ. Pour l'ensemble de l'an-1986, consécutif à la cessation de paiement de l'organisme de gestion du stock régulateur. La relative faiblesse des cours au London Metal Exchange - autour de 5 590 dollars (un peu plus de 32 000 francs) la tonne pour livraison à trois mois - traduit ce déséquilibre, en dépit des efforts des principaux exportateurs pour ajuster l'extraction aux besoins du marché. Fin octobre, les sept membres de l'Association des pays producteurs d'étain, l'ATPC (Association of Tin Producters Countries) (1), ont fait connaître leur intention de réduire leurs ventes de 9,1 % en 1992 (après les avoir déjà abaissées de 6 % en 1991) afin de permettre une réduction substantielle des stocks internationaux, qui pourraient passer de plus de 40 000 tonnes à quelque 20 000 tonnes vers août 1993. De l'avis des experts, seule cette « cure d'amaigrissement » permettrait aux prix de se redresser, les excédents pesant aujourd'hui comme une

|   | PRODUITS                               | COURS DU 1-11                       |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|   | Cuivre A. g. (Londres)<br>Trois mois   | 1 352 (- 11)<br>Livres/topne        |  |  |  |  |
|   | Aleminium (Londes)<br>Trois mois       | 1 182 (- 23)<br>Dollars/tonne       |  |  |  |  |
|   | Nickel (Louins)<br>Trois mois          | 7 490 (+ 90)<br>Dollars/tome        |  |  |  |  |
|   | Sucre (Paris)<br>Décembre              | 286,2 (+ 2,2)<br>Dollars/tonse      |  |  |  |  |
|   | Caff (Looks)<br>Novembre               | SUS ( 22)<br>Livres/tonne           |  |  |  |  |
|   | Cacao (New-York)<br>Décembre           | 1 215 (+ 29)<br>Dollars/mone        |  |  |  |  |
|   | Blé (Cacap)<br>Décembre                | 364,75 (+ 0,75)<br>Cents/boisseau   |  |  |  |  |
|   | Mais (Chrap)<br>Décembre               | 254 (+ 4)<br>Cents/boisseau         |  |  |  |  |
|   | Seja (Chicago)<br>Décembre             | 185,90 (+ 7,1)<br>Dollars/t, courte |  |  |  |  |
| - | Le chiffre entre parenthèses indioné l |                                     |  |  |  |  |

stocks mondiaux de 6 000 tonnes tement de l'accord international en née en cours, leurs ventes devraient se situer autour de 95.849 tonnes puis de 87.091 tonnes en 1992. Depuis l'origine, ces efforts ont été limités dans leur portée par l'absence au sein de l'Association de deux des rincipaux producteurs, le Brésil et la Chine. C'est leur stratégie com-merciale individualiste et agressive qui, en 1985, précipita la faillite de l'accord international, ces deux pays bradant leur métal et rendant toujours plus difficile la tâche de soutien des cours. Depuis lors, les «belligérants» de l'étain ont choisi une attitude plus pacifique. Bien que non-membre de l'ATPC, le Brésil s'est engagé à réduire sa production de 12,8 % en 1992, pour la ramener à 34 000 tonnes. Certains observateurs estiment même que l'offre du premier producteur mondial pourrait se situer en deçà des 30 000 tonnes. Côté chinois, les signes de bonne volonté se multiplient. Les autorités de Pékin ont en effet annoncé le 21 octobre leur intention de rejoindre dès l'an prochain l'Association des producteurs d'étain. Comme gage de bonne volonté, elles se sont engagées à limiter à .15.000 tonnes leurs ventes en 1991 (contre 15 884 tonnes l'an passé et 10 000 tonnes en 1989).

#### Les stocks américains

· Production essentiellement concentrée dans les pays du tiers-monde, l'étain continue cependant de traverser de graves difficultés liées à la récession économique mondiale et à la concurrence de produits de substitution. Depuis le début de l'année, la Malaisie et la Thallande ont dû réduire d'un tiers leur activité d'extraction, fermant des mines et licenciant des mineurs. L'Union soviétique, qui achète en temps normal 15 000 à 16 000 tonnes d'étain par an, a réduit ses commandes à zéro. Et l'ATPC s'inquiète de voir le ministère américain de la défense liquider ses stocks de métal. constitués au moment de la guerre

Au premier semestre de cette de Corée, qui représentaient naguère deux années de consommation...

Aujourd'hui, l'étain n'est plus, loin s'en faut, une matière première stratégique. Nul n'est effrayé du constat que les pays industrialisés occidentaux comptent seulement pour 6 % de la production mondiale. « C'est un vieux métal. dont la consommation stagne, voire diminue à long terme», écrit le professeur Serge Calabre dans son petit ouvrage bien documenté intitulé simplement « l'Etain », dans la collection Cyclope, éditée par Economica. Selon lui, l'étain a subi le double impact de l'innovation technique et de son prix relativement élevé comparé à celui d'autres matériaux : « Le passage de l'étamage par trempage à l'étamage électrolytique a permis de réduire des deux tiers la couche d'étain du fer-blanc depuis 1950; la concurrence est apparue entre les boites en fer-blanc et d'autres emballages (carton, plastique, aluminium, verre). Par contre, poursuit-il les saudures à l'étain dans l'industrie électronique connaissent un rapide développement ». A l'avenir, il semble que la

consommation d'étain soit appelée à s'effriter lentement. D'après les projections de la Banque mon-diale, elle s'établirait autour de 196 000 tonnes en 1995 et de 185 000 tonnes en l'an 2000, contre 225 000 tonnes environ actuellement. La situation financière des pays producteurs les incite malgré tout à vouloir glaner le maximum de devises avec l'étain, rendant fragile tout effort durable de discipline concertée. Il appartiendra à la 7º CNUCED (Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement), qui se dérou-lera en février 1992 à Carthagène (Colombie), d'évaluer les chances de résurrection d'un accord international de stabilisation des prix. Car c'est une leçon tirée de l'expérience: aucun pays du tiers-monde ne peut asseoir un développement stable sur les cours en dents de scie des matières premières.

**ERIC FOTTORINO** 

(1) Australie, Bolivie, Indonésie, Malai-Nigéria, Thailande et Zaire.

#### MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

# Nouveau coup de pouce des Etats-Unis

pas annoncé elle-même être intervenue sur le marché monétaire afin de ramener le taux des fonds fédéraux - l'argent que les banques se prêtent entre elles au jour le jour -de 5,25 % à 5 %. En revanche, la Maison-Blanche s'est empressée de le faire savoir, quelques jours après avoir annoncé qu'elle mettait à l'étude une baisse des impôts. Cette fois-ci, la machine électorale a clairement été mise en branle, d'une facon d'autant plus visible que la persistance d'une conjoncture économique très morose requiert un certain activisme de la

part des autorités. A peine avaient-ils compris que l'objectif du taux des fonds fédéraux avait été révisé en baisse, que les marchés se sont mis à anticiper une diminution du taux de l'escompte, suite logique, selon eux, de la politique de diminution du loyer de l'argent entamée à la mi-1990 et accélérée depuis quelques mois. Une anticipation devenue conviction au moment où l'on apprenait, vendredi I" novembre, que les créations d'emplois étaient devenues négatives au mois de septem-

#### Un exemple suivi ?

Le taux de l'escompte, peu uti-lisé en pratique, mais dont la valeur symbolique est grande, a été ramené de 5,5 % à 5 % le 13 septembre dernier. Si une nouvelle diminution n'intervient pas aujour-d'hui, estimaient vendredi les opérateurs, il est certain que la Réserve fédérale l'annoncera au cours des jours oui viennent. Le problème est que le Trésor américain doit proceder, du 5 au 7 novembre, à son adjudication trimestrielle de bons du Trésor et que les autorités monétaires s'efforcent. en de telles périodes, de préserver le calme le plus grand possible sur

à l'arraché le nouvel assouplisse- thwest Bank of St Louis a fait part ment du crédit intervenu mercredi

de sa décision d'abaisser son prime

nue (celui accordé aux meilleurs clients) de 8 % à 7,75 %.

> Plus la Réserve fédérale diminue le coût du crédit et plus l'écart entre les taux au jour le jour et ceux pratiques par les banques se creuse. Il sera donc intéressant de constater si l'exemple de la Southwest Bank sera suivi par les principaux établissements du pays. Autre écart, celui observé entre les taux à court terme et ceux à plus longue échéance. Alors que la plupart des spécialistes ne seraient pas surpris de voir les taux directeurs américains tomber jusqu'à 4 % voire 3 % d'ici un an, ils sont beaucoup plus réservés sur le long terme. Le peu de sagesse dont font preuve les autorités en matière budgétaire ne les incite pas, il est vrai, à l'optimisme. Cette semaine, le rendement de l'emprunt phare à trente ans du Trésor a été ramené de 8,05 % à 7,87 %. Un niveau comparable à celui des taux allemands, par exemple, alors que sur le marché monétaire, New-York est bien moins cher que Francfort.

Face aux bouleversements américains, dont on sait qu'ils sont loin d'avoir atteint leur terme, les marchés européens font actuellement preuve d'une plus grande stabilité. A peine a-t-on constaté une légère dégradation du climat en Allemagne, qui a permis une nouvelle réduction de l'écart des taux d'intérêt de part et d'autre du Rhin, Entre les 8,35 % offerts sur le «Bund» allemand à dix ans, et les 8,75 % auxquels se maintient le rendement de l'OAT à dix ans du Trésor français, il n'y a plus que 0,4 point d'écart, contre 1,3 point il y a un an. Malgré l'affaiblissement du franc et la poursuite des conflits sociaux, les fluctuations de cours sur le MATIF ont été très faibles au cours des dernières séances. Le contrat notionnel échéance décembre a clôturé jeudi 31 octobre à 107,12 contre 106,75

L'administration américaine les marchés. Devançant la décision une semaine plus tôt. A noter que donne Fimpression d'avoir obtenu de l'institut d'emission, la Sou- la Grande-Bretagne, très critique jusqu'à ces dernières années à l'égard de l'usage de l'écu, a annoncé jeudi 31 octobre, par la voie du chancelier de l'Echiquier, M. Norman Lamont le lancement d'un programme régulier d'emprunts en écus. Il s'agirait d'adjudications trimestrielles d'obligations à trois ans, et certains évoquent le lancement d'une tranche à vingt ans. Londres, connue pour ses réticences à l'égard de l'union économique et monétaire, va-t-elle véritablement devenir le leader du marché de l'écu?

FRANÇOISE LAZARE

#### L'accord de troc franco-soviétique bien accueilli par les agriculteurs

Le protocole d'accord de troc passé le 31 octobre (le Monde du 2 novembre) entre la France et l'Union soviétique (échange de 100 000 tonnes de viande bovine contre du gaz et du pétrole) a été bien accueilli par les agriculteurs français. « Cet accord est positif, car il permet de dégager les frigos et de relancer le marché de la viande bovine v. a déclaré le l'inovembre le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), M. Raymond Lacombe, reprenant pratiquement les mots du premier ministre, M= Edith Cresson.

Le Monde **PUBLICITÉ** FINANCIÈRE |Renseignements: 46-62-72-67

FRANCFORT lrunobilæ **-** 01%

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

Marie and a sound of the

what were and the state of the Action of the state of the stat

Company of the party of the par

Control of the land of the lan

Been Saite for Many and Sait.

the May in the same

A See Section of the Section of the

The second secon

The Land of the Control of the Contr

alternance

Marie de la contrata como

But the Better the Automotive

were to an in its part of the

AND THE RESERVED interpretation of the section of the

manda non son de

agailpathan in the conduction

THE STATE OF THE S

. Security of the 1979 of

Copper of the first of the Copper

2012 11 05 144 14

150

.....

es la si

in the is

44.00

20 • Dimanche 3 - Lundi 4 novembre 1991 •

## Le maintien au pouvoir du président Ratsiraka risque de faire échouer l'accord entre l'opposition et le gouvernement

La France s'est « réjouie de entre toutes les forces politiques », dans un communiqué publié vendredi 1º novembre par le Quai d'Orsay. « Cette réconciliation doit permettre d'engager résolument le développement économique du pays. La France, si proche du peuple malgache, est prête dès maintenant à y apporter son appuia, précise ce

Le professeur Albert Zafy a obtenu gain de cause. Contre toute prévision, le premier ministre du contre-gouvernement malgache doit achever la tournée qu'il effectue en Europe par un entretien, dimanche 3 novembre, avec M. Roland Dumas.

Le Quai d'Orsay, qui, jusqu'à présent, était resté très frileux visa-vis de l'opposition, aurait-il l'intention de changer son fusil d'épaule? Il est en fait plus probable que cette rencontre - une première - ait essentiellement pour objet de convaincre M. Zafy d'enteriner l'accord politique qui vient d'être signé à Tananarive entre le gouvernement légal et le « gouver-

mis idoine. Cet accord prévoit la mise en place d'un gouvernement transitoire pour dix-huit mois, la création d'une Haute Autorité pré-sidée par M. Zafy, la rédaction d'une nouvelle Constitution qui sera soumise à référendum d'ici à la fin de l'année et la dissolution de l'Assemblée nationale et du Conseil suprême de la révolution, organes créés par le président Didier Ratsiraka.

Sur ces points, l'opposition n'a rien à redire: ce sont ses revendi-cations qui sont satisfaites. Mais le se sur un élément essentiel : le maintien du président dans ses fonctions de chef suprême des armées et de chef de la diplomatie. La population n'estelle pas descendue en masse dans la rue pendant six mois pour, justement, réclamer son départ, fait valoir l'opposition.

Et, sur la question de savoir si un compromis serait vraiment inacceptable pour le comité des Forces vives - la coalition d'opposition. - la «ligne» ne dévie pas : « Ce ne sont pas les Forces vives, mais la population qui ne veut plus de Ratsiraka, même s'il inaugure les chrysanthèmes! v M. Zafy indiquait d'ailleurs mercredi, à Paris, que la mise en place d'un gouver-nement mixte impliquait le départ du président avant le référendum constitutionnel prévu pour décem-

De toute évidence, la négocia-tion de l'accord entre les deux gouvernements - le légal de M. Guy Razanamasy, et le «transitoire» des Forces vives - a donné lieu à dérapage. Lorsque M. Zafy et ses proches collabora-teurs ont quitté l'île pour l'Europe, cet accord était déjà conclu dans ses grandes lignes, dont la princi-pale prévoyait le départ de Didier Ratsiraka. Mais il avait été gardé secret dans l'attente du ralliement des forces armées. Un collectif d'officiers a, de fait, participé mercredi et jeudi à la réunion à l'issue de laquelle les termes de l'accord-ont été rendus publics. Il est fort probable que ce soit cette déléga-tion qui ait imposé le maintien du président à la tête de la défense et

#### «Un coup d'Etat institutionnel »

Dès mardi. M. Razanamasy, le premier ministre nommé en août. et l'un des ministres du gouverne-ment «de transition», M. Emmanuel Rakotovahiny, avaient nement mixte, sans préciser quel

La presse malgache proche du pouvoir avait alors crié à la «tra-hison». Pour Midi-Madagascar, le président avait été «totalement pris de court ». Le Journal de Madagascar évoquait quant à lui un « coup d'Etat institutionnel » ourdi par M. Razanamasy.

Principal maître d'œuvre de l'ac-cord, M. Razanamasy reste en place aux termes de la convention signée jeudi, qui énumère les structures du prochain Etat transi-toire. Responsable devant la Haute Autorité, une instance de trente et un membres sous la houlette de M. Zafy, le premier ministre devra, selon l'accord, légiférer par voie d'ordonnance après avis de cette même Haute Autorité.

D'autre part, le pasteur Richard Andriamanjato, porte-parole de l'opposition, et M. Manandafy Rakotonirina ont été nommés co-présidents d'un Comité national et social, un organisme de cent trente et un membres qui aura pour tâche de faire des propositions au premier ministre. Un édi-fice institutionnel, concocté dans la pius grande discrétion, qui ris-que fort d'être ébranlé par le maintien, non prévu à l'origine, du président Ratsiraka.

des délégués consulaires, pré-

vue le 18 novembre, tourne,

dans les Hautes-Pyrénées, à la

confrontation entre M. Gérard

Trémège (UDF-PR) et M. Marc

Giacardy (RPR), président de

la chambre de commerce et

TARBES

de notre correspondant

d'industrie de Tarbes.

Echéance préliminaire aux dement, vraies ou fausses, et de

En créant un « secrétariat de la prospérité »

## Le Canada lance une consultation sur son avenir économique

lancé une vaste consultation sur l'avenir économique du Canada. Cette consultation a pour objectif de grechercher un consensus national» afin d'établir «un plan d'action national (...) pour assurer la sécurité et la prospérité économique future du pays ».

MONTRÉAL

de notre correspondant

« Les Canadiens ont été habitués à avoir les meilleures équipes de hockey du monde. Un jour, quelqu'un a trouvé le moyen de nous battre. Nous avons du apprendre à améliorer notre jeu. Maintenant, nous sommes redevenus les meil leurs. Ce que nous avons fait sur la glace, nous devons le refaire en dehors de la patinoire. » C'est en ces termes que le ministre canadien de l'industrie et du commerce extérieur, M. Michael Wilson, a présente la situation devant la Chambre des communes à Ottawa.

Le secrétariat de la prospérité, doté d'un budget de plus de 15 millions de dollars (1), sera géré par des dirigeants venus du secteur privé. Il est prévu qu'il sillonnera citoyens dans plus de cent cinquante villes et pour les consulter

Les élections consulaires du 18 novembre

« Scénario western » dans les Hautes-Pyrénées

formation, l'innovation, la ché intérieur et les partenaires commerciaux. Le secrétariat dont remettre son rapport sous forme de plan d'action d'ici à la fin de l'été

démarre avec quelques difficultés.
D'une part, la participation des
syndicais n'est toujours pas assurée
depuis que la présidente du
Congrès du travail du Canada
(CTC), Ma Shirley Carr, a refusé
la coprésidence du cominé. Le CTC
contre en effet d'êtra a comprésident int en effet d'être «complice» de l'élaboration du programme électoral conservateur du gouverne ment Mulroney. D'autre part, les provinces viendront surveiller de près cet exercice qui prévoit d'exa-miner les systèmes d'éducation canadiens, domaine de juridiction provinciale au Canada.

L'annonce de cette vaste consul tation pan-canadienne survient une semaine après que le Centre japonais de productivité eut fait connaître une étude — se fondant sur des chiffres de 1988 — qui ciasse le Canada en tête des pays en termes de productivité, devant ia Belgique et les Etats-Unis.

JEAN-ANDRÉ LEBLANC

(1) Le dollar canadien 5.19 franca français.

Soupçonné d'avoir commis des actes terroristes

## Un Suisse arrêté en Turquie est réclamé par le Danemark

COPENHAGUE

de notre correspondante

Le Danemark a demandé au gouvernement d'Ankara l'extra-dition de Marc-Roland Rudin, un citoyen d'origine suisse, arrêté il y a une quinzaine de jours par la police turque alors qu'il tentait de franchir la frontière turco-syrienne muni de faux papiers d'identité. Cet homme, âgé de 46 ans, était, depuis longtemps, recherché par Interpol pour deux attentats à la hombe commis en Suisse en 1979 contre une banque et 1980 contre l'ambassade d'Espagne à Berne, pour le compte de l'organisation Les Enragés

Il y a cinquante ans, la naissance

La fin de la séance plénière de la

Zaire : l'opposition crée un « gou-

Plus de cent mille militants isla-

mistes ont manifesté dans les rues

Le « bloc serbe » de la présidence

Etats-Unis : la campagne pour

'élection présidentielle de 1992... 6

Un otage canadien « oublié » au

Le voyage de M. Roland Dumas au Yémen ......

La préparation des élections régionales : M. Jean-François Deniau

conférence de Madrid

vernement bis ......

DATES

ÉTRANGER

POLITIQUE

attaque à main armée contre un fourgon postal à Copenhague qui avait, en novembre 1988, coûté d'un jeune policier. Cette opération, comme d'autres, aurait été destinée à recueillir des fonds pour le compte du Front démocratique pour la libération de la Palestine.

#### Un séjour en Syrie ?

Ses complices, un groupe danois qui travaillait clandestinement pour le FDLP depuis les années 70, ont été jugés au prin-temps dernier à l'issue d'un procès-fleuve. Plusieurs d'entre eux ont fait appel et devraient repas-

HEURES LOCALES

Nancy malade de son environ

en Haute-Garonne : le jardin secret

d'Hassan II e Tour de France de

Viva Verdi : deux opéras à Bor

deaux et à Toulouse, et la réédition

an CD d'un enregistrement de

légende : « Otello » par Toscanini..

Rencontre avec le cinéaste Ken

La première conférence paneuro

péenne sur les transports s'est

s'est terminée par un échec ..... 17 'annonce des licenciements chez

Crédits, changes et grands mar-

Services

La télématique du Monde :

3615 LEMONDE

3615 LM

Le numéro da « Monde »

daté 2 novembre 1991

a été tiré à 375 012 exemplai

Revue des valeurs .....

Camet..

Météorologie

Mots croisés

Télévision,...

CULTURE

ÉCONOMIE

régions : la Bretagne ....... 9 à 12

nement • Pépinière à deux têtes

SOMMAIRE

Rudin pourra apporter des éléments supplémentaires, notamment sur les rapports du groupe danois avec ses « contacts extériours » et des caches d'armes.

Les autorités suisses se seraient déclarées prêtes à extrader M. Rudin au Danemark d'abord, quitte à le récupérer par la suite. Depuis 1986, il aurait vécu la plupart du temps en Syrie, où les membres du groupe danois auraient été entraînés.

**CAMILLE OLSEN** 

#### La firme italienne Marzotto prend le contrôle

de Hugo Boss Le groupe textile italien Mar-zotto Spa va prendre, d'ici la fin de l'année, le contrôle de la firme de confection allemande Hugo Boss AG pour 280 millions de deutschemarks (955 millions de francs), a annoncé à Francfort, vendredi le novembre, la banque d'investissements J. P. Morgan. Au terme de la transaction, Marzotto détiendra 77,5 % des actions ordinaires de Hugo Boss. Le capi tal de la firme de confection était majoritairement détenu jusqu'ici par le groupe Leyton House de l'homme d'affaires nippon Akira Akagi, actuellement emprisonné Akagi, activenente emplessime pour avoir été mêlé à un scandale financier au Japon. Installée à Metzingen, près de Stuttgart, Hugo Boss a réalisé l'an dernier 67,7 millions de DM de bénéfices avant impôt, pour un chiffre d'af-faires de 921 millions de DM.

### EN BREF

□ M. Gaudin n'a «pas envie de gouverner» avec M. Le Pen. – M. Jean-Claude Gaudin, président (UDF-PR) du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, séna-teur, a affirmé, le 30 octobre, sur Radio-Shalom, qu'il n'avait « pas envie de gouverner avec Jean-Marie Le Pen». Il a ajouté: « Je n'al jamais signé d'accords électoraux avec le Front national. Il n'est pas question que mon attitude change pour les prochaines élections. Interrogé sur le surnom de « doc-teur Folamort » donné par M. Le Pen à M. Schwartzenberg (le Monde du 30 octobre), M. Gaudin estime que celui-ci « aurait peut-être pu faire un peu attention à la façon dont il « exprime sur des sujets aussi graves que l'euthana-sie» et qu'il «a pu choquer un cer-tain nombre de chrétiens». Enfin, M. Gaudin souligne que, en comengin explosif est découvert devant les portes de l'Institut de technologie de M. Trémège; le lendemain, la presse locale affirme que M. Giacardy a dû payer 1,1 million de francs les services de l'agence de publicité de M. Jacques. Séguéla pour le lancement d'un salon du tourisme qui aurait fait un flop retentissant l La cible régionale

Même si, dans chacun des deux camps, on prétend placer cette confrontation sur un plan strictement économique, personne n'est dupe. A la fin du duel c'est sur le cerreau nolitique que restera le vaincu. Le vainqueur touchera la prime : une place de numéro trois sur la liste de la coalition UDF-PR aux régio nales lui assurera l'éligibilité ou la rééligibilité et, de toute façon, la bagarre laissera des cicatrices au sein de la droite locale. Si M. Giacardy peut se suffire, à soixente et onze ans, d'une double réélection à la tête de la CCI et à l'assemblée régionale, en revanche, une certaine boulimie est souver reprochée à M. Trémège. Le porte-drapeau du PR ne fait pas mystère de son ambition de récu-pérer la siège de député dont l'a dépossédé en 1988 M. Claude Gaits (MRG), et d'améliorer sa position actuelle de simple consellier municipal de Tarbes.

L'avenir du paysage politique du département dépendant de cette compétition consulaire, les autres acteurs font preuve d'une grande discrétion. Ils attendent de voir... A droits comme à gauche, un consensus du silence s'est établi. Dans les états-majors du

scrutins cantonaux et régio- rumeurs de scandales en tout à éviter les balles perdues pour naux de mars 1992, l'élection genre largement exploitées ne pas prendre le risque de briser pas coutume, a été patiemment construite.

La réserve demeure surtout de rigueur au sein du syndicat départemental des hôteliers et restaurateurs, qui, par la voix de son président, affiche une neutralité absolue, causée peut-être par la lutte intestine que se livrent les membres de la corporation, très présents dans ce conflit profes-

On y retrouve même le combat de « classes » entre propriétaires d'ensembles hôteliers et patrons de pensions de familie l'Au point de voir certains associés en affaires se remouver en concurrence électorale sur des listes différentes... «Ce n'est pas dans la division que l'on gagnera, clame, en fin tacticien, M. Giacardy. Il faut aux Hautes-Pyrénées une communauté et non une addition de collectivités. Il n'y a pas cent cinquente chefs d'entreprise qui promettent l'essor de la Bigorre et cent-cinquante autres qui portent la misère du monde.» A quoi M. Trémège répond, en bat tant qu'il est : « Cette élection n'est das une confrontation d'homme à homme. Il y a avec nous deux cents chefs d'entreprise. C'est un débat collectif, Nous ne sommes infécdés à per-

Ce «western» possède, apparemment, la vertu de faire juiller des idées nouvelles. Au « Conseil des chefs d'entreprises», récemment créé par M. Trémège. M. Giacardy oppose ainsi la crés-tion d'un tout nouveau «Syndicat de l'artisanat et du commerce». Comme quoi toute émulation, fûtelle fratricide, a parfois du bon...

JEAN-JACQUES ROLLAT

. 18

des adversaires qu'il faudrait isoler décourager même d'être adhérents. »

roine dans le Bas-Rhin. - Un trafic d'héroine portant sur près de 54 kilogrammes, d'une valeur de 64 millions de francs a été démantelé dans le Bas-Rhin par la britele dans le Bas-Khin. par la origade des stupéfiants de Strasbourg.
Dix personnes ont été arrêtées et
écrouées. La bande approvisionnait des quartiers de Strasbourg et
de Brumath, à 20 kilomètres de là,
et écoulait depuis le mois de mais environ 200 grammes de drogue

🗆 GRÈCE : un policier tué dans un attentat. - Un policier a été tué et six autres ont été blessés, dans la nuit du vendredi le au samedi

tat à la monette contre un car de police garé à proximité du sièse du Parti socialiste (PASOK) à Athenes. - (AFP.)





La police danoise détient les ser très prochainement devant La police danoise espère que

#### il y a comme une odeur de poudre actuellement au pied des montagnes pyrénéennes. Pas seulement parce que le Tour de

nomie touristique, occultera, en juillet 1992, dans son tracé européen, les sommets qui ont ciselé sa gloire - ce qui provoque la grogne des élus, toutes tendances confondues (le Monde du 25 octobre). - mais surtout parce que la prochaine élection des délégués consulaires, fixée au 18 novembre, tourne déjà, selon les propos mêmes de M. Marc Giacardy (RPR), conseiller régio-nal, qui préside depuis vingt ans la chambre consulaire de Tarbes au « scénario western ». Son adversaire direct, M. Gérard Trémège (UDF-PR), conseiller général, ancien député, s'exprime sur le même registre en accusant M. Giacardy de etirer à vue sur tout ce qui bouge». Et le président sonant de riposter qu'il ne veut plus eservir de punching-

C'est en effet à un règlement de comptes digne des bandes dessinées inspirées du Far-West que se livrent les deux principaus acteurs de cette compétition. Avec, en toile de fond, toute une panoplie faite de bombes à retar-

parant l'immigration à une « occu-

pation s, M. Poniatowski « a

exprimé une position tout à fait personnelle qui n'est pas celle de l'UDF et du RPR», mais il ne pense pas qu'il faille « exclure ou

sanctionner » l'ancien ministre.

□ Un maire communiste suspend

sa participation au comité central du PCF. - M. Marcel Trigon,

maire communiste «refondateur» d'Arcueil (Val-de-Marne), membre

du comité central du PCF et ancien suppléant de M. Georges

Marchais à l'Assemblée nationale, a annoncé, mardi 29 octobre, qu'il « suspend sa participation aux

organismes de direction du parti ». Il maintient son adhésion au parti, tout en dénonçant «des praiques

d'un autre temps», « Les militants

qui expriment leurs divergences, affirmo-t-il, sont considérés comme